This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.





http://books.google.com



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



10.8.1 p. 69

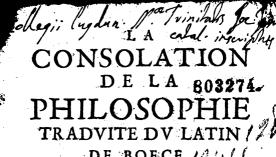

EVE: DE BOECE, / 6/1 (
Sieur de CERIZIERS,

Aumosnier du Roy.

NEW VELLE EDITION.



A PARIS, Chez Charles Angot, ruë faint Iacques, au Lion d'or.

M. DC. LXIII.

Anec Prinilege & Approbation.

Digitized by Google





# A MONSEIGNEVR

# PIERRE SCARRON EVESQUE ET PRINCE

DE GRENOBLE, &c.

ONSEIGNEVR,

Cette composition estant un remede general. Es une medecine publique contretontes sortes d'afflictions, on dost approunen que i en presenue l'usage sons l'authorité de vostre Nom. Es que ie luy cherche du credit dans l'estime que vons aurez, de son merite. Apres l'illustre tesmoignage de I beod ret, qui pent ignorer que les Eussques sons les Medecins du genre humain. Es qu'il leur appartient, à l'exemple denostre charitable Samartinin, de mester le cuin auec l'inuse? Ce grand Homme qui nous a laissé une si belle idée dans l'uncienne Loy du zele. Si que Dieu reserue; pour assister aux dernieres agonies de la Nature, n'ouuroit i amais la bouche sans miracle; puis

Digitized by Google

que selon la remarque des Hebreux', toutes les paroles d'Else , estoient de salutaires medècines. Et que font les Prelats dans ces cour-Ses ordinaires de leurs Dioceses, que de porter la santé aux Malades, ES d'offrir du soulagement aux Miserables ? Ce n'est pas de mon sens particulier, que se compare les Enesques à ce Prophete : le rapport en est si suste, qu'il n'est point d'esprit assez pesant pour n'en pas apperceuoir le parallele. Ne sont-ce pas eux qui entrent dans les sentimens, aussi bien que dans les pouvoirs de celuy, dont l'aymable voix inuite les affligez, à rechercher son assistance? Ne sont ce pas eux qui sont malades auec S. Paul, de toutes les infirmitez qu'ils connoissent? Ne sontce pas ces Astres de faneur, & ces nues volantes de l'Escriture, qui ne paroissent sur nous que pour dissiper nos ennuis & nos miferes ? Sur cette consideration, Monsei-GNEVR, quand Dieu auroit fait une exception de vostre Personne, & que vous seriez tout seul exempt des communes souffrances de la vie, j'aurois toussours sujet de vous presenter cette Consolation, comme un rare epitheme, dont vous partagerez, le secours, auec autant d'adresse, que de zele. Il est vray que j'ay beaucoup de motifs particuliers, qui atreftent le choix de mon appuy en vostre Personne; mais j'ayme mieux les taire aucc ingement, que deles produire auec danger de complaisance. le sonffriray que

#### EPISTRE

ceux qui ne scauent pas mes considerations secrettes, attribuent plustost cette offre à l'inclination generale que tout le monde doit à vostre Vertu, qu'aux deuoirs particuliers, qui me forcent à cét hommage. Que si mon affection a moins de succez que d'ardeur, se me promets que vous ne sugerez pas par là de mes intentions : Es que ce petit tribut, estant un tesmoignage du respett que tous ceux de ma robe portent à vostre merite, il peut estre encore consideré comme une pre-ve du pouvoir, que vous aurez toussours sur mes volontez, en qualité de

# MONSEIGNEVR

Vostre tres - humble & tresobeissant serviceur, DE CERIZIERS,



# ECLAIRCISSEMENT necessaire à l'intelligence de | cet Ouvrage.

纖

L importe de connoistre la qualité de Boèce & la force de son esprit, pour rendre l'estime qu'on doit à ses productions : non pas qu'il soit necessaire d'emprunter les

Panegyriques, que le R. Pere Carsan luya fairs, dans son Homme-d'Estar, ny qu'on soit obligé d'auoir toutes les nobles pensées de cét Auteur, pour prendre la veritable idée de cét excellent Philosophe, Il suffit de sçauoir qu'il estoit sorty de ces Manlies, qui tous seuls ont empesché les Gaulois de triompher entierement du Capitole, & qui ont tiré l'illustre nom de Torquats, des chaînes que leur courage preparoit aux Romains. Cette race estoit si feconde en Heros, qu'elle a donné l'espace de mille ans, des Consuls à l'Empire, & si quelqu'vn n'a pas possedé cette grande dignité, on l'en a jugé digne. Boece qu'Ennode appelle

#### Av Lecteva.

LA VEINE DES POVEPES, eut cet honneur partrois fois, & le merita toute sa vie. Theodoric Roy des Gots connois fant ses rares qualitez , le fir principal Ministre de son Estat, & l'employa en de a continuelles affaires , qu'il fembloit n'anoir pas assez de loifie pour respirer. Ce grand employ ; qui n'estoir qu'en diuertillement à son esprit, ne l'empelchoit pas de donner de bonnes heuses à la composition de beaucoup d'Eserits, qui luy ont merité le nom de dernier des Doctes, chez Laurene-Valle. A peine yart'il vne matiere dans laquelle il n'ais 200n fre la fuffilance. La nouvelle Academie a neantmoins pol-Sedé les meilleurs estudes, quoy qu'il euft une parfaire intelligence des autres Sectes, particulierement de colle de Platon, qu'il prometroit d'accorder auec Aristore; siela mort n'eust empesché son dessein. Ce grand homme ayant trop d'esclat pour ne point faire de mal aux yeux de l'ennie, treuna beaucoup d'Ennemis à la vertui. Trigilla, Conigate & Cyprien, qui auoient la meilleure part dans les affaires de Theodoric, ingerent bien que ne le pouvant avoir pour complice de leurs deffeins, ils le denoient apprehender pour censeur de leur conduite. La liberté de les contredite au Conseil, & mesme de connaincre leurs intentions de malice, leur fit preudir une funeste iffue de leurs pra-

#### AV. LECTEVE.

riques. Pour leur foin fur donc de rendre son eredit suspect à leur Maiftre , & ses services inutiles au Public. A cer effer, ils supposerent des Lettres de Boece à Iustin Empereur, ennemy juré des Arriens, dont Theodoric estoit le principal appuy en Italie. Cette trame s'ourdît par les artifices de Cyprien , qui eut pour tefmoins de sa calomnie Opilion, Rafile, & Gaudence. Le Roy sans considerer que l'enuie s'attache tousiours à ceux qui ont la principale confidence du Prince, escouta auec trop de foy les soupçons qu'on luy donnoit de sa fidelité, & au lieu de se roidir à la desense d'vn fi genereux Ministre:, ile l'abandonna laschement à la haine de ses Jaloux, Ensuite des inclinations de Theodoric, les Senateurs, partie par complaisance, partie par emulation de grandeur, condamnerent ce grand Homme au bannissement. Pauie eut le bon-heur d'estre le lieu de sa prison, & le theatre de son martyre. Theodoric luy ayant fait proposer par le Gouverneur de la Ville, l'aveu de la coniuration pour moyen infaillible de son pardon, cette ame courageuse ne se put contraindre de mentir , pour viute , choisiffant plustoft de souffeir la mort , que d'aimer si honteusement la vie. Le Got jugeant que Boece estoit aussi peu capable de feindre vne trahison, que de la

### AV LECTEVE.

faire, depescha vn Tribun pour executer faire, depeties vir l'hour pour catte. Con arrest de mort, qui ne luy sut pas plustôst signissé, qu'il se porta au lieu du supplice, comme s'il eust marché à vn triomphe. Comme il apperceut vn de ses Gentils-hommes qui sondoit en larmes, il luy commanda de les garder pour les Miserables, & de dire à Symmaque son beau-pere, & à Rusticienne sa femme de ne rien faire indigne de luy, en le plorant, puis qu'il ne faisoit rien indigne d'eux en mourant. Apres ces genereuses paroles, il ne tarda pas beaucoup à perdre la teste, qu'il recueillit de terre comme vn second Saine Denys, & la porta deuant l'Autel d'vne Chappelle prochaine, où il se mit à genoux, pour en faire l'offrande à ce grand Dieu, duquel il venoit de defendre la cause. Martian qui a descrit sa vie, asseure que comme quelqu'en luy euft demandé, le voyant en cette posture, qui l'auoit fait mourir, il repartit que c'estoient les Impies. On voit encore aujourd'huy sa prison à Pauie. Ce sut dans ce triste se jour qu'il composa ce precieux ouurage de la Consolation, où il introduit la Philosophie, qui luy propose toutes les aufons qui peuvent adoucir vne affiietion, & qui preparent vne ame con-tre les plus rudes attaques de la Fortu-ne. Il n'y a rien de rare, ny de subtit

10.8.1 p.69

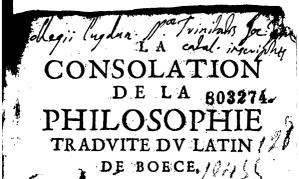

Sieur de CERIZIERS, Aumosnier du Roy.



A PARIS, Chez Charles Angot, ruë faint Iacques, au Lion d'or.

M. DC. LXIII.

Auec Prinilege & Approbation.

Digitized by Google





## A MONSEIGNEVR

# PIERRE SCARRON EVESQUE ET PRINCE

DE GRENOBLE, &c.

ONSEIGNEVR,

Cette composition estant vn remede general, & vne medecine publique contre toutes sortes d'afflictions, on dois approuner que i'en prescrine l'osage sons l'authorité de vostre Nom, & que ie luy cherche du credit dans l'oftime que vons aurez de son merise. Apres l'illustre tesmoigunge de I beed ret, qui peut ignorer que les Enesques sons les Médècins du genre humain . & qu'il leur appartient, à l'exemple de nostre charitable Samaritain, de mester le vin anecl'huile? Ce grand Homme qui nous a laissé une si belle idée dans l'aucienne Loy du zele, S que Dien reserne:, pour assister aux dernieres agonies de la Nature, n'ouuroit iamais la bouche sans miracle : puis

Digitized by Google

que selon la remarque des Hebreux, toutes les paroles d'Else, estoient de salutaires medecines. Et que font les Prelats dans ces cour-Ses ordinaires de leurs Dioceses, que de porter la santé aux Malades, & d'offrir du soulagement aux Miserables? Ce n'est pas de mon sens particulier, que se compare les Enesques à ce Prophete : le tapport enest si suste, qu'il n'est point d'esprit assez pesant pour n'en pas apperceuoir le parallele. Ne sont-ce pas eux qui entrent dans les sentimens, aussi bien que dans les pouvoirs de celuy, dont l'aymable voix inuite les affligez à rechercher son assistance? Ne sont ce pas eux qui sont malades auec S. Paul, de toutes les infirmitez qu'ils connoissent? Ne sontce pas ces Astres de saueur, & ces nues volantes de l'Escriture, qui ne paroissent sur nous que pour dissiper nos ennuis & nos mi-· feres ? Sur cette consideration , MONSEI-GNEVR, quand Dieu auroit fait une exception de vostre Personne, & que vous seriez tout seul exempt des communes souffrances de la vie, j'aurois tousiours sujet de vous presenter cette Consolation, comme un rare epitheme, dont vous partagerez, le secours auec autant d'adresse, que de zele. Il est vray que j'ay beaucoup de motifs particuliers, qui asrestent le choix de mon appuy en vostre Personne; mais j'ayme mieux les taire aucc ingement, que de les produire auec danger de complaisance. le souffriray que

#### EPISTRE

ceux qui ne scanent pas mes considerations secrettes, attribuent plustost cette offre à l'inclination generale que tout le monde doit à vostre Vertu, qu'aux deuoirs particuliers, qui me forcent à cet hommage. Que si mon affettion à moins de succez que d'ardeur, se me promets que vous ne sugerez pas par là de mes intentions : Es que ce petit tribut, estant un tesmoignage du respett que tous ceux de ma robe portens à vostre merite, il peut estre encore consideré comme une present du pouvoir, que vous aurez toussours sur mes volontez, en qualité de

MONSEIGNEVR

Vostre tres - humble & tresobeissant serviceur, DE CERIZIERS,

A iii



# ECLAIRCISSEMENT necessaire à l'intelligence de | cét Ouurage.



L importe de connoistre la qualité de Boèce & la sorce de son esprit, pour rendre l'estime qu'on doit à ses productions; non pas qu'il soit

necessaire d'emprunter les Panegyriques, que le R. Pere Carssa luyasairs, dans son Homme-d'Estar, ny qu'on soit obligé d'auoir toutes les nobles pensées de cét Auteur, pour prendre la veritable idée de cét excellent Philosophe, Il sussit de sçauoir qu'il estoit sorty de ces Manlies, qui tous seuls ont empesché les Gaulois de triompher entierement du Capitole, & qui ont tiré l'illustre nom de Torquats, des chaînes que leur courage preparoit aux Romains. Cette race estoit si feconde en Heros, qu'elle a donné l'espace de mille ans, des Consuls à l'Empire, & si quelqu'vn n'a pas possedé cette grande dignité, on l'en a jugé digne. Boëce qu'Ennode appelle

#### AV LECTEVE.

LA VEINE DES POVEPRES, eut cet honneur par trois fois, & le merita toute sa vie. Theodoric Roy des Gots connoisfant fes rares qualitez , le fir principal Ministre de son Estat , &cl'employa en de L continuelles affaires, qu'il sembloit n'anoir pas affez de loifit pour respirer. Ce grand employ ; qui n'estoir qu'vn diuertillement à son ciprit, ne l'empelcheit pas de donner de bonnes heuses à la composision de beaucoup d'Escris , qui luy ont merité le nom de dernier des Doctes, chez Laurent-Valle, A peine yast'il vne matiete dans laquelle il n'ait monfre fa fuffifance. La nouvelle Academie a neantmoins pof-Sedé les meilleurs estudes, quoy qu'il euft vne parfaite intelligence des autres Sectes, particulierement de solle de Platon, qu'il prometroit d'accorder auec Aristore; siela mort n'eust empesché son dessein. Ce grand homme ayant trop d'esche pour ne point faire de mai aux yeux de l'enuie, treuna beaucoup d'Ennemis à la vertu. Trigilla, Conigatte & Cyprien, qui audient la meilleure part dans les affaires de Theodoric, ingerent bien que ne le pouvant avoir pour complice de leurs deffeins, ils le deusient apprehender pour censeur de leur conduire. La liberté de les contredire au Conseil, & mesme de connaincre leurs intentions de malice, leur at preudir vne funeste iffue de leurs pra-

### Av. LECTEVE.

riques. Pour leus soin fur donc de ren-dre son credit suspect à leur Maistre, & ses services inutiles au Public. A cer effet, ils supposerent des Lettres de Bocce à Iustin Empereur, ennemy juré des Arriens, dont Theodoric estoit le principal appuy en Italie. Cette trame s'ourdît par les artifices de Cyprien , qui eut pour tesmoins de sa calomnie Opilion, Basile; & Gaudence. Le Roy sans consideser que l'enuie s'attache tousiours à ceux qui ont la principale confidence du Prince, escouta auec trop de foy les soupcons qu'on luy donnoit de sa fidelité, & au lieu de se roidir à la defense d'vn fi genereux Ministre:, ile l'abandonna laschement à la haine de ses Jaloux. Enfine des inclinations de Theodoric, les Senateurs, partie par complaisance, partie par emulation de grandeur, condamnerent ce grand Homme au bannissement. Pauie eut le bon-heur d'estre le lien de sa prison, & le theatre de son martyre. Theodoric luy ayant fait proposer par le Gouverneur de la Ville, l'aveu de la coniuration pour moyen infaillible de fon pardon, cette ame courageuse ne se put contraindre de mentir , pour viute , choisisant plustost de souffeir le mort, que d'aimer se honteusement la vie. Le Got jugeant que Boece estoit aussi peu capable de seindre vne trahison, que de la

## AV LECTEVE.

faire, depescha vn Tribun pour executer fon arrest de mort, qui ne luy sut pas plustost signisse, qu'il se porta au lieu du supplice, comme s'il eust marché à vn triomphe. Comme il apperceut vn de ses Gentils-hommes qui fondoit en larmes, il luy commanda de les garder pour les Miserables, & de dire à Symmaque son beau-pere, & à Rusticienne sa femme de ne rien faire indigne de luy, en le plorant, puis qu'il ne faisoit rien indigne d'eux en mourant. Apres ces gene-reuses paroles, il ne tarda pas beaucoup à perdre la teste, qu'il recueillit de terre comme vn second Saint Denys, & la porta deuant l'Autel d'vne Chappelle prochaine, où il se mit à genoux, pour en faire l'offrande à ce grand Dieu, du-quel il venoir de defendre la cause. Martian qui a descrit sa vie, asseure que comme quelqu'en luy eust demandé, le voyant en cette posture, qui l'auoit fait mourir, il repartit que c'estoient les Impies. On voit encore aujourd'huy sa prison à Pauie. Ce sut dans ce triste sejour qu'il composa ce precieux ouurage de la Consolation, où il introduit la Philosophie, qui luy propose toutes les raisons qui peunent adoucir vne affli-stion, & qui preparent vne ame con-ere les plus rudes attaques de la Fortu-ne. Il n'y a rien de rare, ny de subtit A vi

## AT LECTEVE.

dans les Auteurs, ou Boece pretend à cette gloine. Ses pensées sont sublimes, son stile poly, son raisonnement profond , la Poèlie delicate, Si l'oreille est flattée de la nameté de les pointes, l'esprit est persuadé de la solidité de ses saisons; s'il adoucit quelquesfois la plume, il ne l'affoiblit iamais ; s'il releue son discours, il ne l'esgare point; s'il brille par saus, il eschauffe touliques; pourneu qu'on air de l'attention , il a de la suite ; quiconque apporte des yeux à la lecture, il treune des lumieres. De moy i'auoue fi ce grand Philosophe qui adoroit la Croix, luy enft donné un da les chapitres, & qu'il nous cust representé un Dieu souffrant, parmy ces morifs de consolation ; qu'il ne manqueroit rien à son ouurage, & que le delespoir ne seroit plus que pour les Reprounez. De quelque crusute que la Fortune nous perfecute, nous y auons de quoy guerir nos maux, ou au mains dequoy soulager toutes nos poines. Si elle nous rauit nos biens, elle nous appsend à nous posseder nous melmes, fi elle melle nos plaifirs d'aigreur, elle nous réueille de l'assoupissement d'vne trop molle jouissance; fe elle nous ofte les honneurs, elle diffipe un peu de sumée, fi elle change nos Amis, elle nous proune qu'il n'y a rien d'aymable que Dieu, & comme il est le seul principe de nos

cours, qu'il dait eftre l'vnique abjet de nos amours, Mais ce qui rend cette piece plus digne de recommendation, c'est que l'agreable & l'utile y sont dispensez ausc tant do ingement & d'artiste, que la douceur de la Poesse n'y a pas moins d'attairs & de charmes innocens sur l'espris , que la force du discours a de pounois sur les plus profinades playes de l'ame. Il est uray qu'il y a de l'obscurité dans quelques-vasides Vers, parce que noftre Posto Philosophe parle tantost commie Platon , & que maintenant il s'accommode au porche des Storques: La diuerlito de ces sentimens m'a quelquessois dis-pense de la rigueur, qui doit arrester vu Tradusteur, aux paroles de son Ameur. ques que j'aya talché d'en exprimer prefque touses les penfées. Que fi pour rendes nettemens wa vers , il semble que jomploye quolquessinie la Paraphrase, on me doit pardonner certe infidelité, puis que in me contrains auce plus de sérupule à toute la Profe, l'auone bien pourrant, qu'va aussa, qui pourroit estre vn peu plus esclaue que moy, rencontreroit sans doute uneur que le n'ay fait, & en l'un & en l'aute. Auss puis-je protester que tout le bon-heur & l'auantage que i'ay en cecy, cedera gilément qu momdre effort de ceux qui le voudront divertir à nous traduire Boeco. Ce dessein merite bien le trauail

## AV LECTIVE.

d'vn bon esprit. Quoy que les Grecs soient affez modestes dans l'estime des Auteurs Latins, Maximus Planudes a mis celuy-cy en leur langue ; & Ican de Mun, le premier de nos François qui à tasché den'estre point Barbare, iugea dés son temps, que cette version n'estoit pas vn present indigne de Philippe le Bel son Maistre. Neantmoins, si quelqu'vn veut iuger de ce que i'ay contribué à cette piece, ie le supplie de considerer, qu'il n'est pas sa-cile de reiissir sur les projets d'vn autre, particulierement en vers, ou l'on n'a pas la liberté de monter au Ciel , de descendre dans les abysmes, & de se promener au milieu des prairies, pour prendre des estoilles, des fleurs & des diamans, qui seruent de grace & de beauté à la Poche. Và homme qui est attaché, ne se peut estendre que insques au bout de sa corde, son pouvoir n'est pas plus grand que sa chaine, & sa liberté ne va pas plus loin que les limites qu'on luy donne. Cela me sait croire que tout ce qui est de rude dans cét ouurage, ayant ven fa raisonnable excuse, l'apprehension d'une trop grande seuerité en mon Lesteur, ne le seroit pas; & que si ene puis meriter son approbation, ie ne dois pas beaucoup craindre sa censure. Ie veux mesme penser equitablement de ceux qui verront cette traduction, & croire qu'il

### AV LECTEVE.

y en aura vn bon nombre, qui approumeront qu'vne personne qui est aus gages de la Philosophie; luy serue au moins vne fois d'Interprete. Si le grand faint Thomas est louable de nous auoir laissé vn iudicieux Commentaire sur cette Consolation, qui pourra treuuer mauuais, que pour consoler tout le Monde, ie tasche de rendro la Sagesse intelligible? Toute la piece est diuisée en cinq Liures. Le premier n'est qu'vne plainte que l'Auteur addresse'à la Sagesse, des maux qu'il a iniustement sousserts. C'est cette grande Dame qu'il dépeint dans sa premiere Prose, qui touche le Ciel de sa teste, daurant qu'elle y porse sa con-noissance, & qui s'ajuste par apres à vne raisonnable grandeur, parce qu'elle ab-baisse ses pensées à la consideration des choses inferieures. Le o & le n, qui tiennent les extremitez de sa robe, marquent qu'elle comprend la Theorie & la Pratique Les diuerles bandes de ce vestement, sont les degrez qui esseunt l'es-prit à la science. Ses déchirares monstrent que toutes les Secles taschent de la tirer à leur pany. Par cette noitceur qui change ses habits, Boece taxe l'ignorance de son siecle, & l'artifice des premiers Philosophes. Et à n'en point mentir, il 2 sujet de les soupçonner d'enuie, ou du moins de les reprendre de peu de chari-

#### AV LECTEVE.

té, puis que Platon nous déguile les sciences sous des Enigmes , qu'Empedocles les rend Esclaues dans ses vers , & qu'Aristote ne semble neusen parler que pour n'estre pas intelligible. Le second comprend vne Apologie de la Foatune, qui fair voit à Bocce qu'il a suffi pets de sujet de se plaindre de ses disgraces, que de raisan d'alpases toutes les faucurs. Toute la suice n'ost quivn execllent tisse de puissantes confiderations, qui elleuent l'esprit à cerre sublime venité, que ny les Richelles , ny les Dignitez ne seauroient zendrevn hamme content, & que nous ne dimmes ismais pautres, fi nous formace coussours à nous. La derniere Prose conelud cor estrange passidone sque la mouuarfe Fortune profite douantage à l'homme, que la homme. Dans la troitofme Liute la Philosophie monstra pan vn rare discours, que les Riches du Monde en sontles Pauutes, puis qu'ils ont befoin de bequeoup de choles, dont ceux qui ont plus de modetation que de defer, le passent lans auoune peine. Il est difficile d'aimer les Honneurs, la Gloire, & la Noblesse, & on penetre les raisons qui les decreditent dans la quatrielme, einquielme, fixielme & feptielme Profe. Vn peuapres cette lago Maistresse touche les voluptez auec tant de dedain ; mais toutefois auec tant de solidité, qu'elle en prouve la recherche aussi

vaine, qu'elle est infame. Puis elle enseigne en quoy consiste la vraye beatitude, rejettant celles qui sont fausses & apparentes. La neusielme Poesse pourra faire comprendre ce que couste quelquessois vne Traduction. Saint Thomas s'essorce . de nous en donner l'esclaircissement dans son docte Commentaire, expliquant cette Ame du Monde qui nous y est representée, de l'intelligence qui le meut. Si quelqu'vn n'ell'satisfait de sa glase, qu'il lise le Timée de Platon; peut estre que prenant le loise de rêver un peu sur ses pensées, qu'il en pourratizer vue expres-non plus nette. Pour moy, j'anque fran-chement que la plus grande partin de ce traité ne m'est qu'vne profonde Prophe-sie, & que ie n'y voy pas plus de paroles que de Mysteres. C'est le quarriosme Liure qui nous fair comprendre qu'il n'y a que l'homme de bien qui soit heureux; que les Grands ont autant de Tyrans que de vices; que les Marchands ne sont ny heuroux ny puillans, & que le Vermpour eftre affligée, n'est iamais miferable. C'est pareillement icy i ou par yn enchainement merueilleux de consequences & de suites, la Philosohie monstre que ceux qui ne veulent pas estre Dieux, deviennent Bestes; à ce dessein elle employe la fable de Cir-cé. La quatriesme Prose n'est qu'vne preuue de cette importante proposition:

### AV LECTEVE.

que les Meschans sont plus heureux dans les supplices des crimes, que dans leur impumité. Sur la fin, apres vne claire distinction du Destin & de la Prouidence, la Sagesse marque les raisons pourquoy Dieu laisse soustrir les Bons auec les Meschans. Le dernier Liure propose l'accord admirable de la prescience de Dieu, auec l'euenement libre des actions humaines, dont l'infaillibilité n'interesse en rien nostre franchise. Il n'y a personne qui ne soit capable des trois premiers ; pour les deux suivans, il faut auouer que la liaison en est delicate; & que pour comprendre le discours de la Sagesse, il s'y faut rendre tout attentis. L'viage ordinaire de certains mots, ne pouvant avoir la mesme grace dans le François que dans le Latin, ie me suis contenté de marquer vn P. lors ava la Philosophia parla de ma quanda que la Philosophie parle, & vn B. quand Boece luy répond, ou l'interroge; retranchant auce liberté ce qui n'eust seruy que deredite auec degoust. Mon Lacrava, si vous tirez tout le prosit que le vous souhaitte de cette Consolation, vous pourrez bien estre quelquessois affligé, mais vous serez tousiours content.



# APPROBATIONS.

E Liure intitulé, La Consolation de la Philosophie, &c. approuué de tant de siecles, & admiré de tous ceux qui en ont entendu & pratiqué la doctrine, est traduit fi fidelement en nostre Langue , qu'il nous donne sujet de croire qu'il n'y a plus rien en Vers & en Prose dedans les Thresors de l'antiquité, que nous ne puissions nous approprier, aussi ne merite - il pas moins de louange pour sa version, qu'il a esté estimé pour les rares vertus de son Autour. C'est pourquoy outre l'asseurance que ie donne, qu'il n'y a rien en iceluy qui ne soir conforme à la Foy & Doctrine de l'Eglise Catholique : Il me semble que l'on le doit receuoir comme vn chef-d'œuure de la perfection de nostre Langue, ce que i ay sous-signé Docteur en Theologie, & Chancelier de l'Vniuersité de Reims, certifie par les presentes. Fait à Reims ce 3. Mars 1636.

# P. Dozer.

E. Liure ( qui fair reuiure cet ancien Senateur & Consul. Bo s c s ) n'a pas tant besoin d'Approbation que de louange: sien iceluy la sagessedonne de la consolation à nostre esprit dans l'aduersité, le Rile releué, & le discours elegant dont il est enrichy par cette traduction, ne luy donnera pas moins de contentement dans la prosperité, le l'estime tres-digne d'estre mis en lumiere : Ce deuxiesme iour de Mars 1636.

> I. GODINOT, Docteur en Theologie.

# Extraict du Prinilege du Rey.

PAR grace & Printiege du Roy donné à Paris, le 25. May 1657. Signé GVITONNEAV, il est parmis su sieur de CRAPZIRRS Aumolniez du Roy, d'Imprimer ou faire Imprimer va Liure intitulé la Confelation de la Philafophie qu'il a tradait de Bo BC E. & la Confelation de la Thoologie du messare durant le tempe & espace de quinze années, à compett da iour que chaeun desdits Volumes sera acheué d'Imprimer, & descences sont faites à tons Libraires, Imprimeurs de autres d'imprimer lesdits Liures, ny d'en yeadre de contresais, à peine de quinze cens liures d'amende, & de tous despens, dommages & interests, comme il est plus amplement porté par ledit Privilège.

Ledir Sieur de C'e r i z i e r s a cedê le Priviloge cy-deslus à C n r a i b s A n c o r, pour en joilir-suiume l'accord fair enu'eux.

Acheue d'Imprimer le 2. I annier 1563.





LA

# CONSOLATION

DELA

# PHILOSOPHIE.

LIVRE PREMIER.

#### POESIE L

OI dont les premiers Vers wont parlè
qua de soye,
le na puniémiter les planes où se me noyes
le veu tous mes plaisses changes par ma
danteur,

Bt si s'escris des uers, in les deis au matheur.
Les faueure d'Apallon no mrossrent que des plaimes :
Dans les sauce du mes yeurs, mes graces sont offentes:
Pouchez de mes enmiss m'ent sousce bende
Touchez de mes enmiss m'ent sousoure affiss.
L'honneur done autressei et cherie mon ensance.
Addoncis le chagrin qui choque me oinstance.
Addoncis le chagrin qui choque me oinstance pas
Ma langusssance vie à l'houve du tressa.
L'Hyuer a commencé de mojer sou me sesse.
L'Hyuer a commencé de noiger sous me sesse.

LA CONSOLATION DE LA Mais de vray celle-là n'a ny grace ny charmes, Qui ne veut pas fermer ma passpiere à mei larmes. Elle est sans sentiment, ou bien sans amitié. Puisque ie ne suis plus qu' un objet de pitié. O Mort quand ie viuois Amy de la Fortune. La rigueur de tes Loix me sut presque importune! Maintenant que le Ciel commence à m'assiger. En me faisant mourir, tu crains de m'obliger. Pourquoy donc croyoit-on ma sortune prospers? Si reusse se content, se serois sans misère.

#### PROSE I.

Omme ie discourois ainsi à part-moy, & que sie graçois mes plaintes auec la plume, il me sembla voir sur ma teste vne Dame pleine de majesté, de qui les yeux estoient beaucoup plus wifs & plus estincolans que ceux des hommes ordinaires. Son teint estoit frais, & ses joues auoient vn embonpoint, qui n'estoit aucunement descheu, bien que son âge fist paroistre cette beauté d'vn autre siecle que du nostre. La taille de son corps n'estoit pas toufiours efgale; car tantost elle se ramassoit à vne grandeur juste & mesurée, & puis tout à coup on euft cru qu'elle touchoit les Estoilles. En hauffant fa tefte, elle portoit sa veue non seulement audessus des Aftres, mais encore celle des hommes estoit trop foible, pour la fuiure. Ses habits n'auoient pas moins d'artifice en leur façon, que de. prix en leur estoffe, dautant (comme l'appris d'elle mefme ) que ses seules mains les auoient tissus. vieillesse les auoit chargez d'une noirceur toute. semblable à celle de ces Tableaux, d'où les hommes. tirent l'esclat de leur noblesse, & les rayons de leur, gloire. Au bas de sa robe, on voyoit vn n meslé dans la broderie, & au haut vn o: entre ces deux Lettres il y augit certains degrez, qui faisoient vne montée du plus bas au plus haut des Caracteres. Il paroissoit pourtant aux déchirures de sa robe, qu'en l'auoit tirée auec violence, & que chacun en auoit

PHILOSOPHIE, LIVER I. arraché ce qu'il auoit pû. Ceste Auguste Deesse tenoit dans sa droitte des Tablettes, & dans la gau-Auffi-tost qu'elle eut apperceu les che vn Sceptre. Muses aupres de moy . & reconnu qu'elles disoient des vers aux sentimens de ma douleur, elle s'esmût vn peu, & auec vn regard meslé de seuerité, s'escria: Qui a permis à ces petites effrontées d'approcher ce malade; puis qu'il n'est pas en leur pouvoir de donner de bons, ny d'vriles remedes à les maux, mais seulement de les nourrir d'vn doux & agreable poison ? Ce sont-elles qui estouffent les solides fruits de la raison, par les espines des affections mal conduites, & qui accoustument l'esprit à souffrir des maux, dont elles ne le peuvent déliurer. Si vos caresses attitoient vn homme du vulgaire, i'estimerois vostre temerité d'autant plus pardonnable, que sa perte me seroit indifferente, mais vous estans addressées à vn homme esseué dans mes Escoles, ie ne puis eftre patiente, fi ie ne suis insensible. Sortez d'icy, maudites Sirenes! qui flattez iusques au mourir, & me laissez le soin de sa guerison. Ceste trouppe de Nymphes baissant les yeux, se retira fort trifte, auduant sa crainte par sa honte. Mes yeux noyez de larmes ne pouvans reconnoistre ceste Dame dont l'authorité estoit si absolue, la veue arrestée contre terre, & tout pensif, j'actendis ce qu'elle feroit. A mesme temps elle s'approcha de moy, s'appuyant sur le bord de mon lict, & regardant mon visage que la tristesse colloir au paué de ma chambre, elle commença ainsi de se plaindre de mes troubles.

#### Poesie II.

E! Dien que cette pure stame Qui brilloit au fond de nostre Ame. Se couure d'une espaisse muit. Depuis qu'une morne tristesse Nous importune de son bruit. Et vient tenter nostre soiblesse. 4. LA CONSOLATION DE LA Cétesprit qui suinsi les tours Des nuages qui vont an Cours Pausses du vent & des orages, Sur le plus haur suisse de l'air,

Celuy qui coureit la carriere De cesa inegale Couriere, Qui coufole les longs ennuir, Qua le iour fait par son abstract. Et que fauerife les muits Du streson de son instaurce.

Et qui sans peur, voit les ranages. Et de la sondre & de l'esclair.

Celoy qui mesuroit de l'ait Le vaste globe du Soleil. Et qui contoit toutes les courses De cét insiny mouvement Que sait le Correge des Ourses Sur les voutes du Firmament.

Celny qui francie la canerne
Où les fureurs de la Galerne
Confirent de tronbler la Mer.
Es pourquoy cefte Estaide grimpa
(Quand elle s'y veut abyfmer)
Infques an fommet de l'Olympa.

Celuy qui remarquoit ce sempt Dont est composé le Printemps. Qui de son innacente baleine. Et de deux on trois de ses glants. Enrichit le sein de la plaine D'un million de belles seurs.

Celuy qui voyoit où l'Automne Prend les raifins de sa Communue... Et qui penetroit les secrets Les plus cachez, de la Nasure... Sans que ses destre indistrets Craignissent aucune auaneure.

Celuy-là

PHILOSOPHIE, LIVE I

Celuy-là de qui le pouvoir
Se limitoit à son vouloir,
Frappé d'un prompt coup de tonnerre,
Est contrainst de quitter les Cieux.
Et de laisser languir à terre,
Les regards mourans de ses yeux.

#### PROSE II.

TAis il est temps (dit-elle) de panser tes playes, N & non pas de les plaindre. Puis arrestant les yeux fur moy: Es-tu celuy qui as fuccé les douceurs de mon lait, qui as esté nourry de mes viandes, & qui és arriué par mes soins, à l'âge d'vn homme parfait? Certes ie t'auois donné des Armes, qui te pouuoient defendre, si tu ne les eusses point quittées. Ne me connois-tu plus ? d'où vient ce filence ? est-ce de confusion ou de stupidité ? le voudrois bien que ce fust d'vne raisonnable honte; mais à ce que ie vois c'est d'vne sotte stupidité. Commo elle eut apperceu que mon silence estoit plustost vne impuissance de discourir, qu'vne difcretion de me taire; & que j'auois auffi peu de langue que de parole, elle soucha doucement mon estomac, & dit : Sans doute son mal n'est autre chose que cette lethargie, qui a coustume d'assoupir les Esprits : il s'est vn peu oublié de soy-mesme, mais il s'en peut aisément ressouvenir, s'il peut auparauant nous reconnoistre. Afin de le secourir, il faut escarter ces tenebres qui luy fillent les yeux. Comme elle eut acheué ce discours, elle ramassa les plis de sa robe, dont elle essuya mes larmes.

Poesre III.

Omme en void dans le Ciel le soufie de Berée Rapeler la clarté, Et rendre les rayons à la trouppe dorée Lui casboit sa beauté. LA CONSOLATION DE LA Ausseitost que ce vent a dissipé la nue On voit suir la nuit;

Le Soleil en riant montre sa face nue,
Et ramene le bruit.

Ainsi l'obscurité qui pressoit mes paupieres A dosillé mes yeux: Et mes yeux s'entr'ouurans ont repru leurs lumieres, Dans les Astres des Cieux.

# PROSE III.

Es nuages de ma tristesse s'estans esuanouis, ie reuins à la liberté de respirer , & ie pris l'asseurance de regarder le visage de mon secourable Medecin. l'eus à peine porté les yeux sur cette Deesse, que ie reconnus cette bonne nourrice, chez qui j'auois passé la plus grande partie de ma jeunesse, ie veux dire la Philosophie, à qui ie fis aussi-tost ce discours. O saince Maistresse des Vertus, d'où viene que vous auez quitté les delices du Ciel, pour vous ranger dans les solitudes de mon exil? n'estes vous point coupable des mesmes crimes que la calomnie m'a imposées, pour en souffrir injustement les peines en ma compagnie ? Est-il raisonnable ( repartit-elle ). mon cher Nourrisson, de te voir gemir sous vn faix dont la seule haine de mon nom t'a chargé, sans en partager l'incommodité auec toy ? La Sagelle ne pretend rien au droit de laisser l'innocence sans appuy, & ie craindrois d'estre blasmée auec justice, si ie t'abandonnois sans raison. Crois-tu que ce soit d'aujourd'huy que la Sagesse a esté trausillée des mauuaises mœurs? ne sçais-tu pas que denant le siecle de nostre Platon, i'ay soutenu de rudes combats contre l'insolence de la folie; & que par mon moyen (lors qu'il viuoit encore) Socrate son Maistre remporta l'honneur d'vne glorieuse mort? Sa memoire est demeurée sans reproche, mais non pas son heritage sans dispuse; dautant que l'Escole des Storciens, & celle d'Épicure, ont talché de le ren-

PHILOSOPHIE, LIVRE I. dre propre ; & bien que j'apportasse de la resistance à leur dessein, ils m'ont tirée auec tant de force, qu'ils ont déchiré ma robe que j'auois faite, & se sont retirez auec ses lambeaux, sur cette croyance qu'ils me rangeroient à leur party, s'ils se paroient de mes dépouilles. Cette retraite seconda aucunement leur desir : Car l'imprudence les voyant parez de mes livrées, crut qu'ils estoient de mes intimes, & trompa par cette apparence quelques-vns des ignorans. Que li tu n'as point oily parler du banissement d'Anaxagore, du poison de Socrate, & des supplices de Zenon, parce qu'ils sont estrangers; sans doute tu connois les Caniens, les Seneques, & les Sorans, de qui la memoire n'est pas vieille, ny la gloire inconnue. Ne cherche point leur excez : tout leur crime n'a esté que l'incompatibilité que mes enfeignemens leur ont donnée auec l'humeur des Meschans. Et partant e'est sans sujet que tu t'estonnes de nous voir agitez de quelque tempeste en cette mer, puis que nostre principal dessoin est de desplaire aux Scelerars. Et quoy que leur nombre foit infiny, il n'en est pas plus redoutable, parce que leur troupe enragée n'a point d'autre conduite que la fureur. Si par fois la malice dresse ses forces contre nous, la prudence nous met à l'abry de ses injures, pendant qu'elle s'amuse à se charger d'armes inutiles; & ainsi retranchez dans des Forts, qui sont impenetrables à ses assaurs, nous payons de mocquerie sa rage, & brauons son insolence.

#### Possie IV.

Elmy qui d'un mesme ail regarde la Fortune .
Soit que sa passen le statte ou l'importune
En sa prosperité.
Colmy-la saus passer auns reussours la teste

Par dessus la tempeste, Et les pieds sur le front de son aduensité.

Que la Mor escumant souleue son abysme.
B ij

8 LA CONSOLATION DE LA Qu'elle trempe le Ciel du fond jusqu'à la cime De ses flors organilleux,
Et que le Mont Gibel vomisse feu & flame,

Il iouyt dans son ame Du bon-heur dont iouyt l'esprit d'un bien-heureux.

L'air pourra bien lancer les carreaux de sa soudre. Et changeant les rochers en des amas de poudre.

Tesmoigner son pouvoir: Il pourra de la voix de son puissant tonnerre Faire trembler la Terre, Mau de luy faire peur, c'est ce qu'on ne peut voir,

N'ayon; point de desir, n'ayons point d'esperance. Nous rirons des douleurs que fait la violençe Des superbes Tyrans: Aymons, & desirons, nous craindrons la colere De la moindre misère,

Quiconque veus sermir l'inconstaute Deesse, Il met les armes bas & monstre sa foiblesse, Afin d'estre blesse:

Et cherchant sa faueur, & redoutant sa haine, Il se sait une chaisne.

Et les moindres ennuis seront nos Conquerans.

Pour retenir sa main, quand il est offense

#### PROSE IV.

Es veritez font-elles quelque impression sur ron esprit ? ou bien es-ru du narurel de ce pesant animal, qui n'a ny oreilles, ny goust pour les agrables douceurs d'vn Lur ? Pourquoy sospires-tu ? quel est le sujet de tes larmes ? esueille-toy vn peu, & ne permets pas à l'ennuy d'engourdir ainsi ton esprit? Si tu desires la guerison de tes playes, il les faut descouurir. Comme j'eus vn peu rallié mes pensées, voicy ce que je respondis. La rigueur de la Fortune n'est-elle pas assez impiroyable en mon endroir, (ma chere Maistresse) jugez-yous qu'il soit nees se se se par le par le

Philosophie, Livre I. faire de luy donner de nouvelles instructions pour m'estre plus cruelle ? l'horreur de cette prison ne vous a-t'elle pû esloigner ? n'est-ce point icy cette belle Librairie, où par fois vous veniez discourir auecque moy des sciences humaines & diuines. Ay-je encore le mesme visage, & la mesme contenance que j'auois, lors que yous me marquiez auec vne baguette le cours des Aftres, & que vous rapportiez nos mouuemens & nos inclinations à leurs influences, me faisant voir que tout ce qui se passe en nous, est vne image de ce qui se fait au Ciel. Est-ce icy le prix de l'oberssance que i'ay rendue à vos commandemens ? Certes vous auez fait dire à Platon, que les Republiques seroient heureuses slors que les Philosophes en feroient Gouverneurs, ou du moins quand les Gouuerneurs s'adonneroient à l'eftude de la Philosophie.' De plus vous auez auerty tous les Sages, par la bouche du mesme Philosophe, de l'estroite obligation qu'ils ont de prendre la conduite des affaires publiques, de peur que l'insolence des Meschans ne se seruit de l'authorité au prejudice de la vertu, & à la ruïne des Bons. Suivant ces maximes, tout mon desir a esté de produire en public, ce que j'auois appris de vos enseignemens en particulier, & de faire voir en l'action, le fruit de mon repos. Vous & ce grand Dieu, qui vous a commis le soin de former nos esprits, m'estes tesmoins, que toutes les intentions que l'ay apportées au gouvernement de la Republique, n'en regardoient que les interests & les commoditez. Voilà d'où est née la mannaise intelligence auec les meschans: voila comme quoy la liberté que i'ay apportée à la conservation de la Iustice, m'a accueilly la haine de ces Puissances, dont ie n'ay iamais redouté les menaces. Combien de fois ay - je resisté à ce Conigaste, dont l'insolence ne tendoit qu'à l'oppression des foibles ? Combien de fois ay-je empesché l'effet des outrages de Trigilla Intendant de la Maifon Royale? Combien de fois mon authorité a-t'elle seruy de defense à ceux que l'auarice chargeoit de calomnie ? Iamais la confideration de personne ne m'a fait plier à l'injustice; ie n'ay pas moins eu de

LA CONSOLATION DE LA regret de voir les impositions publiques, & les larcins parriculiers, que ceux qui en souffroient l'incommodité. Pendant cette cruelle famine, qui sembloit vouloir deuorer la Champagne, ie contredits le Prefect du Pretoire, en ce cruel Edit de la vente des bleds, & en la presence du Roy, j'obtins par mes remonstrances, que l'achapt ne s'en feroit point. l'ay retiré Paulin homme Confulaire, de la gueule beante de ces Mâtins de Cour, qui le deuoroient desja de desir & d'esperance ; & sans craindre d'encourir la haine de Cyprien, ie guarantis Albin de la peine qu'vne fausse accusation luy auoit procurée. No vous semble-t'il pas que ie me suis assez fait d'ennemis? A vray dire ayant si peu recherché la faueur des Courtisans pour mon asseurance, ie deurois en auoir aupies de mes amis; & l'amour de la Iustice estant le seul motif de mes actions, il semble qu'elle ne peur estre équitable sans ma conservation. Qui font ceux dont les tesmoignages ont conuaincu mon innocence? Ceux-là mesmes qui se sont seruis de la pauareté d'vn miserable Basise chassé de la Maison du Roy. Que diray-je d'Opilion & deGaudence, dont les excez & les injustices furent chastiées du bannissement; & qui s'estans seruis du princlege des Autels contre le commandement du Roy, furent menacez, s'ils ne sortoient incontinent de Rauenne, de porter fur le front les marques de leur desobeissance? Deuoit-on quelque croyance à de semblables Coquins? & touresfois le mesme iour on receut leur deposition contre moy. Quoy? ma qualité me rend-elle criminel? ou bien leur condamnation les à-t'elle iustifiez ? La Fortune n'a-telle point eu de honte de la calomnie, dont on a trausillé mon innocence, ou du moins de la bassesse de ceux qui m'ont accusé? Vous me demandez quel crime l'on m'a impolé? on dit que i'ay vouln fauper le Senat; vous desirez sçauoir les moyens que j'auois choisis pour en executer le dessein ? On crie que l'ay empesché l'Accusateur de produire les preuues de sa condemnation. Que dites-vous la dessus, ma sainte. Maistresse ? voulez-vous que ie nie cette faute, depeur

PHILOSOPHIE LIVEE I. ou'elle ne vous soit honteuse? mais quoy, ie eu ce desir, & rien du monde n'est capable de me l'oster. La confesseray-je ? tout l'empeschement que j'apporte à l'accusation, seroit leue par cet aveu. Et puis quelle apparence d'estimer que le desir de sauuer cer Ordre fleurissant , fust vn peché. Il est vray que les mauuais confeils qu'il auoit pris sur ma vie, auoient iustifié la calomnie de mes ennemis. Que cela soit, ie le veux, l'imprudense des autres ne changera iamais l'obligation de mon denoir ; s'ils sont meschans, ie ne cesseray pas d'estre bon. Quand j'aurois vn Arrest de Socrate, ie ne croirois pas qu'il me sust permis d'auoiier vn mensonge, ou de distimuler vne verité. Quoy qu'il en soit, ie laisse le iugement de cette affaire à vostre prudence, & à celle de tous les Sages. Neantmoins afin que la memoire re s'en perde point, j'en ay laissé la pure verité par escrit : Car pour ces Lettres supposées, où ie semblois esperer la liberté Romaine, qu'est-il besoin d'en parler? puis qu'il estoit facile d'en montrer l'arrifice , s'il m'eut esté permis de me seruir du témoignage mesme de l'Accusateur. Et puis qu'elle liberte pourroit-on attendre ? hé pleut à Dieu que cette esperance pût estre raisonnable, ie me fusie seruy de la genereuse response de Canius, lequel interrogé de Cesar fils de Germanicus, s'il estoit complice du dessein qu'on auoit pris contre sa vie, repartit; si iel'estois, tu ne l'eusses pas sceu. En quoy le desplaisir n'a pas rellement vaincu ma parienca, que ie me doiue plaindre de ce que les meschans ont entrepris contre la vertu. Seulement ie m'eftonne que leur mauuais dessein ait eu vn bon succez. Peut-estre que desirer de moindres choses seroit vn defaut de courage; mais de pouuoir tout ce que la malice a de mauuaises volontez contre l'innocence, c'est un estrange prodige. C'est-là que l'vn de vos Nourrissons a pris sujet d'vn peu murmurer: Car (disoit-il) s'il y a vn Dicu, d'où vient le mal, & s'il n'y en a point, d'où peut naistre le bien ? Ie veux qu'il soit permis aux meschans de fouhaitter le sang du Senat, & la vie de celuy qui l'a

voulu conseruer; auois-je merité vne pareille haine

Віші

LA CONSOLATION BELA des Senateurs ? Vous vous en pouuez souvenir, puis que mes paroles & mes actions ont eu vostre conseil & vostre aveu : vous sçauez aucc quel danger de ma vie j'embrassay la defence du Senat, lors qu'à Veronne, le Roy resolu de tout perdre, en perdane vn homme, luy renuoya la connoissance du crime d'Albin, à dessein de rejetter toute la haine de sa condemnation sur les Iuges, ou de les rendre coupables par sa instificacion. Vous connoissez que ceque ie dis & la verité ne sont pas deux choses, & que ie ne suis pas assez fait à la complaisance pour me flatter en cecy. Ie n'ignore pas que celuy-là perd vne bonne moitié de son merite, qui en reçoit volontiers la louange; neantmoins vous voyez la recompense de ma vertu: pour le juste prix de mes peines, on a banny l'innocence. En quelle rencontre a-t'on iamais veu la seuerité de tous les Iuges, s'accorder si bien en la punition d'vn crime, quand mesme le Criminel l'auroit avoiié? Si l'on m'accusoit d'auoir voulu brusser les Temples, égorger les Prestres, & d'vn scul coup arracher la vic à tous les gens de bien, la Iustice me feroit cette faueur de ne me point condamner que present, & apres m'auoir ouv. Et voila qu'on me decerne l'exil , & la mort estant à cent cinquante lieues de mes Iuges, & priué de l'appuy de toute desense. O qu'il y a de personnes, qui desireroient auoir fait vn crime que les Accusateurs mesmes estiment honorable. Ie leur dois neantmoins cette action de graces, qu'ils n'ont point noircy ma reputation auec d'autres couleurs, que celle du mensonge, disant auec effronterie, pour en cacher l'esclat, que mon ambition s'estoit ay dée du sacrilege. Vous sçauez quel mépris vous m'auez donne de toutes les choses sensibles, & combien ceux qui s'approchent de vous, sont esloignez de ce peché. Chaque iour vous me ramenteuez cét Oracle de Pythagore; reconnois vn soul Dieu. Estoit-il croyable qu'vn homme que vous instruissez ainsi, & à qui vous donniez de si nobles pensées, s'abbaissast insques à rechercher le fecours de ces infames Esprits, dont le commerce est aussi honteux que l'assistance inutile. Outre l'inne.

PHILOSOPHIE, LIVEE I. cence de ma famille, vn grand nombre d'honnestes gens, & mon Beau-pere Symmaque, dont la sainteté merite de la veneration, me tiroient assez du soupçon de ce crime, si l'on eût voulu escouter la raison plustost que l'enuie. Mais c'est assez estre coupable, que de vous estre amy, & ie suis asseuré, que tout mon crime vient de l'inclination que i'ay apportée à receuoir vos instructions. Et ainsi ce n'estoit pas assez que vostre consideration me fust inutile, si mon mal-heur ne vous eust esté reprochable. Ce qui fair le comble de ma misere, c'est que le sentiment de la pluspart des hommes regarde plustost les euenemens de la Fortune, que le merite des choses, & iuge seulement celles-là sagement premeditées, qui ont vn heureux succez; d'où il arrive qu'vne bonne opinion n'est iamais auec vne mauuaise fortune. m'aurois iamais fait; si ie voulois rapporter icy la diuersité des pensées & des opinions; seulement ie vous diray que les mal-heureux sont tousiours coupables, & qu'on les estime dignes de peines, qu'ils ne peuvent éuiter. Et moy qui fais dépoilillé de mes richesses, priué de mes charges, & souillé en ma reputation, i'ay merité des fupplices par des bien-fairs, & ie m'auouë criminel, parce que i'ay esté vertueux. Pour le regard des Meschans, il me semble que ie voy leur insolence triompher de la vertu , & m'accuser impunement. D'autre-part, les gens de bien demeurent tous esperdus par la crainte de mon infortune. Ie voy que la malice s'entretient par la liberté de pecher, & mesme qu'elle s'encourage par l'attente de la recompense. Au contraire les Innocens ne sont pas seulement sans asseurance, mais encore sans appuy; fi bien que ie puis m'escrier auec raison :

## POESTE V."

Rand Maistre de la masse ronde, Sage Intelligence des Cienx, Las d'un sent rayon de vos seux, LA CONSOLATION DE LAE Efdairez, la face du Monde; le say ben que vostre pounoir Impose les Loix du denoir A sont ce beau peuple d'Esfoiles: Et que vostre seule bonté Osse le cresse de leurs voiles, Rour nous faire voir leup beauté.

Par vous la fille de Latone.
Fait voir un Soleil dans la muit.
Et chassant de sa main le bruit.
Et chassant de sa main le bruit.
Et chassant sur l'Origon.
Le deuoir contraint sa raison.
De montrer par une humble hommage.
Que les lumieres du Soleil
Luy donnent seules l'auantage.
Sur tous les Astres du sommes.

Ceft par voltre sage conduite
Que le soir dans le Firmament
Denne aux Astres le mounement,
Et le matin les met en fusic;
Sans vous la rigueur des byuers
N'osteroit point aux arbres vers
Ce qui les rend si agreables;
Les steuts gandersient leur couleurBar le soin des vents sauorables.
Qui rassaichisent la chaleur.

Ce que l'haleine de Borée
A fait trespasser de beauté.
Se reuoit alors que l'Esté.
Ramene l'Empire de Rhée:
Le mesme gain que les glasons
Sembloient dérober aux moissons.
To mbe e sin dessous la sucille.
Et le diligent Laboureur
Se sert des mains de sa famille
Pour recueilir tout son bon-haus.

It n'est ancune Creature
Qui ne connoisse son deuoir.
Es qui ne suime le vouloir
Du grand Auteur de la Nature.
L'homme seul, ches-drauwe des Cieux.
Comme un objet tres-odieux
Est soustrait à ses Providences
Et aux essells de son appur,
Quoy que la fin de ses sousserances
Ne puisse venir que de luy.

Autrement servit-il croyable
Que touse la rigueur du sort
Le trauersaft jusqu'à la mort s.
Sans estre iamais sauvrable?
Le merite de la vertu
Gemit sous le vice abbatu,
Et les testes plus criminelles
Se parent tres-injustement
De ces couronnes eternelles,
Qu'on doit aux Vertus seulement.

Vn mot dit auer artifice.
Vn mensonge bien degnise
Prosite toussours au ruse,
Pousse le juste au ruse,
Et sans reuerer cette Loy,
Qui maintient le Sceptre d'un Roy,
Par le mespris de sa personne,
Vn meschant sera vanité,
En abatant une couronne.
D'appuyer son impieté.

Grand Goumerneur de la Nature

De qui les miracles diners

Tiennent tout ce vaste, y niners

Dons une juste precedure;

Appaifez, ceste cette émotion

Qui fait nostre agitation

Plus inconstante que n'est l'onde;

Puis qu'il plaist à vostre amitté,

#### PROSE V.

NA douleur s'estant ainsi eschappée, & mon M'A douleur s'estant anni eschappee, se alon imparience ayant soulagé mon cœur de ce peu de soûpirs, la Sagesse me regarda d'vn visage riant, & sans se beaucoup esmouroir de mes plaintes, me dit : Quand ie t'ay veu trifte & pleurant, i'ay aussi-tost connu que tu estois miserable & banny; mais si ton discours ne m'eur ay dée, ie serois encore à sçauoir combien le lieu de ton exil est essoigné de ton pays, quoy que ie t'en estime plustost vn peu separé que banny. Que si tu crois en estre chasse. c'est ron erreur qui fait cet exil plustost que la verité; dautant que personne n'a iamais pû auoir cette puissance sur toy. Si tu te souuiens de ton pays, tu connoistras qu'il ne se gouverne pas comme celuy des Atheniens, par le Peuple; mais qu'il n'y a qu'vn Maistre & vn Roy, qui tire beaucoup de plaisir du grand nombre de ses Citoyens, & qui rend ses Sujets libres par les seruices qu'on luy rend. As-tu oublié cette Maxime, qui veut que tous ceux qui ont logé leurs defirs dans ca lieu de delices, n'en puissent oftre bannis ; puis que l'exil n'est pas à craindre à ceux ... qui n'ont point d'autre souhait que pour le Ciel; & que celuy qui cesse de desirer cette demeure, cesse de la meriter? C'est pourquoy, ie ne suis pas si estonnée de l'horreur de ce lieu, que de celle de ton visage, & ie ne recherche pas tant les marbres polis, & lesfenestrages luisans de ton estude, que la force de cét esprit, dans lequel i'ay autrefois mis tous les plus rares threfors de mes sciences. Pour le regard de tes bienfaits, le l'ensiment que ca en as, est veritable, mais il n'esgale pas encore leur merite; si Fon considore leur qualité, on en doit prendre de plus hauts. Quant à la malice des accusations , tu en as dit ce que. l'apinion commune en tient. Les souplesses de tes ennemis ne t'ont par efté inconnues. Se fi quelqu'va -

PMILOSOPHIE, LIVREI.

17
en desiroit une connoissance plus entiere, ce sera assen d'ouir là-dessus la voix du peuple. Ce n'est pas sans vehemence que la lascheté du Senat a esté touchée, ny sans larmes que tu e'es plaint de l'injure qu'on m'a faite. En dernier lieu, ta colere s'est attachée à l'injustice de la Fortune, qui ne met iamais la recompense, où est la vertu. Sur la sin tu as demandé auce des vœux à cette paix qui gouuerne le Ciel, de ne point mespriser la Terre. Mais ton esprit agité de tant de diuers mouuemens de douleur & de tristesse, n'estant pas capable de meilleurs remedes, ie veux vser des plus doux; asin que les playes, qui se sont espriser le sui estima par la delicatesse d'un appareil plus mol & plus agreable.

#### POESIE VI.

Vand le Pere des iones se joint à l'Ecreuisse, Celuy qui se flattoit de l'espoir des guerets, Connoist qu'il est trompé, & que tout son service N'oblige point Cereq.

L'ingrate humeur des champs retenant son salaire, Pousse son desetpoir à des actes sanglans, Et la peur de mourir le contraint de se plaire A l'usage des Glans.

Quand les freids Aquilens triemphent dans la plaine; Ne cherchen pas les pleurs que l'Aube aueit verfen, à Les fleurs ne vissent pas de la cruelle haloine.

De ces vents convences

La grappe de misin, è eneille dans l'Autonne La chercher hors de la ... est perdre son leifer: Chaque chose à le temps que le Ciel luy erdenne ; Non pas nostre destr.

L'ordre que les saisons tiennent en leur servive Est une juste Loy qui ne vient que des Cienks 18. LA CONSOUATION DE LA Si quelqu'un l'accusois, cette auengle malice Le rendrois odieux.

Le bon-heur du succez , approuve la conduite ; Quelque sage que suit noître feible discours , S'il trouble les saisons en l'ordre de leur suite . Il renuerse leur cours .

#### PROSEVI.

LE permettras-tu de sonder les dispositions de Iton Ame par quelques demandes? ce que ie feray seulement afin de reconnoistre les moyens que ie dois tenir en ea guerison. Que si en desires t'esclaircir de quelques doutes, tu peux m'en interroger auec liberté. En premier lieu, crois-tu que la conduite du monde soir vn effet de la Fortune, ou de la raison ? Vrayement (reprins-je) ie n'auray iamais opinion que des choses si certaines & si reglées soient conduires par l'incertitude ; au contraire l'estime que Dieu prend soin de son ouurage, & ie suis asseuré: que rien du monde ne me scauroit divertir de cette croyance. Tu as raison (repartit la Philosophie) il me souvient pourtant que tu te plaignois tantost qu'il n'y auoit que l'hommo abandonné de sa prouidence, sout le reste des creatures en ressentant les amoureux soins. De verité ie m'estonne, ayant vn sentiment si fain, que con esprit soit malade. Pour penetrer plus avant, dis moy; puis que tu aduoues que Dieu gouuerne le monde, sans doute tuen connois la façon. B. A n'en point mentir, i'ay de la peine de conceuoir vostre demande, tant s'en faut que i'y puisse faire vne bonne response. P. Ne me suis-je point mesprise d'auoir creu que la maladie s'estoit glissée dans ton Ame, comme l'ennemy par la breche d'vne muzaille: Mais dis-moy, ie-te prie, quel est le dessein. de la Nature, & où tendent soutes ses actions; B. Alors ie luy repartis : certainement ie l'ay apris. autresfois, mais la tristesse en a effacé le souvenir dans ma memoire. P. Tu n'ignores pas neantmoins d'où

fur l'apparence du mensonge.

# Possis VII.

Quand les tristes voiles De l'observité Cachens les Estosles, Qui vois leur beauté?

Pendant in orațe, Qui sent le rostati Bransler dans l'image Qu'il peignoit sur l'eau s

La Lune en la nuë So cache à nos yenx; Es ne paroist nuë Lu aux Afres des Cieux.

Lors qu'on void l'areine Nager dessu l'eau, On servit en peine D'y voir son sableau.

Le torrent superbe Qui court en rampanes Se traisne sur l'hierba Comme le Serpens.

Toutefou sa course Semble rethercher Où s'ouure sa source, Tremant un rother.

Veux-tu que tes toyes
Soient sans changement,
Et touses tes voyes
Sans esgarement?

Chaffe l'esperance D'un objet trompeur .

21

Nostre ame souspire Quand ses passions S'vsurpent l'empire De nos Attions.





# LIVRE II.

# PROSE I.

PRES auoir ainsi parlé, elle se teut quelque temps; & puis m'ayant rendu attentif à ses discours par la douce grauité de son filence, elle continua ainfi. Si ie ne me trompe dans la connoissance des causes, & de l'estat de ra maladie, c'est le desir de ta premiere fortune qui t'afflige: c'est son changement seul qui a change la bonne disposition de ton Ame. le commence d'apperceuoir les artifices de cotte traistresse, qui seint vne estroitte amitié, afin de tromper plus facilement ceux qu'elle veut perdre, & charger de veritables douleurs, par des caresses dissimulées. S'il te souvient de son genie, & que tu n'ayes pas oublié son merite, tu ne croyras point auoir rien possedé de considerable dans fa faueur, ny rien perdu de precieux par sa disgrace. Il ne sera pas difficile de rappeller en ton esprit la memoire de ces choses-là; puis que tu auois coustume par ces genereux dédains, de rejetter ses flateries, & de blasmer sa legereté auec des sentences tirées de mon Escole. Il est neantmoins vray que tous les changemens qu'on n'attend pas, n'arriuent iamais sans inquietude; & ainsi ton repos mesme a perdu vn peu de sa tranquillité. Mais il est temps de prendre quelque douce & agreable medecine, pour te dispofer à des remedes plus forts & plus violens. Que cette Eloquence qui a toutiours de bons effets, lors qu'elle

PHILOSOPHIE, LIVER II. fuit mes instructions, te parle vn peu; & que la Musique, qui n'est que la moindre de mes seruantes, messe auec elle les charmans accords de son harmonie. Qu'est-ce qui te trouble, pauure homme ? peutestre que l'experience de tes mal-heurs t'a fait voir quelque chose de nouneau dans le Monde? Si tu crois que la Fortune se soit changée en ton endoit, tu te erompes: voila son ordinaire, voila son naturel: si elle a renuersé ta prosperité, elle a esté constante. C'est la mesme qui te flatoit autresfois d'une vaine esperance de felicité. Tu as veu le visage tout entier de cerre aueugle Divinité, celle qui demeure encore cachée aux autres, t'est parfaitement connue. Comprens-tu sa coustume, sers-toy de cette connoissance, ne t'en plains pas. Si tu apprehendes sa trahihon, mesprise les caresses; d'autant que celle qui est maintenant le sujet de tes déplaisirs, devoit tantost estre la cause de ton repos. Celle qui t'a abandonné, c'est la mesme de qui personne ne se peut promettre d'estre constamment suiuy. Peut-estre qu'vn bon-heur qui fe doit bien-toft efloigner , te semble confiderable ; & que tu estimes cette Fortune precieuse, dont la jouisfance est incertaine, & la perte lamentable. Que s'il. est impossible de la retenir à nostre gré, & qu'elle. fasse des misérables, lors qu'elle se retire, sa legereté est vne marque infaillible d'vne misere future. Ce n'est pas affez de s'arrester au present , la prudence regarde l'aduenir, & ainfi elle fait qu'on ne desire pas beaucoup la faueur de ses caresses. En outre, depuis que tu as soumis tes desirs aux volontez de la fortune, tu t'es imposé vne Loy d'agréer toutes ses actions. Que fr tu veux qu'elle vienne & qu'elle demeure quand il te semblera bon, n'est-ce pas faire vne feruante de celle que tu as choisie pour Maistresse, & augmenter ta misere par ton inquietude? Si tu faifois voile fur mer, les vents te porteroient, & non pas les mouuemens de ton desir : si tu semois les champs, la fertilité d'une année addoucitoit la sterilité de l'autre. Tu t'es donné à la Fortune, c'est à toy de suiure sa conduite, & non pas à elle d'estudier tes inclinations. Quelle folie! tu yeux arrester la roud

LA CONSOLATION DE LA de la Fortune : si elle commence d'estre constante ; elle cesse d'estre constante ; elle cesse d'estre Fortune.

#### Poesie I.

L'Euripe en son restus n'a pas plus d'inconstance.
On ne peut s'asseurer de la perseuerance
De son asseurer ne la perseuerance
Celuy qu'on admiroit au plus haut de sa rouë.
Se vost aucc est op trassurer dedans la boue.
Charge d'asseuts

Son pied foule les Rou, que sa main fauorable Elle-mesme estenoit au faiste redoutable De la prosperité; Puis thangeant de conseil, elle prend dans la poudro Vn Coquin qu'elle met à couvert de la foudre De sa legereté.

Elle rit de nos cris, elle rit de nos l'armes.

Nos pleurs & nos souspirs font les ravissans charmes.

De son contentement.

Croyant que son pouvoir paroist en nos misères.

Si par un maunais sort nos fortunes prosperes.

Changent en un moment.

#### PROSE II.

LE voudrois bien te dire trois mots en sa faueur? juge toy-mesme si sa demande est équitable. Pourquoy, tes plaintes m'accusent-elles tous les iours, comme si j'estois criminelle? Quel outrage t'ay-je fait? quels biens t'ay-je oste? le consens de disputer de la jouissance des richesses & des honneurs deuane vn Arbitre de ton choix; & si quelqu'vne de ces choses appartient aux hommes, j'auouëray franchement qu'il y a de la violence de te rauir ce que tu redemandes auce tant de soupirs. Quand la Nature te mit hors du ventre de ta mere, ie te receus tour nud entre mes bras; depuis ie t'ay aydé de mes biens, & ce qui te fâche maintenant, ie t'ay effeué auce trop

PHILOSOPHIE, LIVEE II. de courtoisse, en te donnant presque tout le droit que i'ay aux richesses. S'il me plaist maintenant de les retirer, remercie moy de l'vsage que ie t'en ay permis, & ne murmure pas de la perte que su en fais , puis que c'estoit seulement vn prest , & non pas vne donation. Tu aurois sujet de me blasmer, & tes regrets seroient raisonnables si tu perdois quelque chose qui fust à toy. Pourquoy soupires-tu? ie ne t'ay point fait de tort : les richesses, l'honneur & les grandeurs sont de mon domaine; ce sont mes seruantes; quand ie vais quelque part, elles me suivent; si ie sors, elles m'accompagnent. I'ose dire auec asseurance, que si ces biens dont tu déplores la perte, eussent esté à toy, que tu les possederois encore. Seray-je toute seule qui puisse vser de mes droits ? On ne se fasche point que le Ciel cache ses plus beaux iours dans une nuich tres-obscure. L'Année a liberes de couronner la terre de fleurs, de la charger de fruicts, de la semer de roses comme de perles, & puis de la transir de froid & de gelée. La blancheur des neiges dont elle la couure, ne fait rien paroistre que son innocence. On s'estonne bien de voir la Mer, lors que les tempestes la souleuent : mais on ne s'en plaint pas dauantage, que quand ses flots sont vnis & tranquiles. Et les hommes pour satisfaire à vn desir insatiable du bien, me voudront contraindre à la constance, qui est entierement contraire à ma nature. Voicy mon jeu, ie tourne sans cesse vne roue, ie prens plaisir à esseuer les choses basses, & à abaisser les hautes; monte si tu veux, mais à condition que tu ne te tiendras point offensé de descendre quand la chance le portera. Ignorois-tu ma coustume ? ne sçauois-tu pas que Cresus Roy des Lydiens fut vn déplorable sujet de compassion à Cyrus, auquel il auoit donné tant de craintes? & qu'il ne fut defendu des flammes de son brazier, que par vne pluye qui tomba fortuitement du Ciel? As-tu oublié que Paul messa ses larmes à celles de Persée son captif, & qu'il ne pût estre heureux au milieu d'un triomphe? Les Theatres ne chantent autre chose que les coups de la Fortune, qui sans

acune discretion renuerse le bon-heur des Royaumes & des Prouinces? N'as-tu pas appris tout petit ensant, qu'il y a deux vaisseaux aupres de supiter, dont l'vn est plein de biens, & l'autre de maux? Que diras-tu si ie te montre que ie t'ay donné plus de ceux-là, que eu n'as connu de ceux cy? Quoy? si ie ne me suis pas entierement esloignée de toy. Quoy? si mon instabilité t'est vn juste sujet d'esperance. Neantmoins de peur que ton esprit ne s'afflige par trop, & que dans vne conduite generale, tu n'en desires vne particuliere, escoute ce que i'ay à te dire.

#### POBSIE II.

Vand la Fortune à pleines mains Espancheroit sur les humains Autant de biens que le Ciel a d'Estoiles, Lors que la nuit nom conure de ces voiles. Et que la Lune à son retour Tasche de faire un second jour. Quand l'Ocean n'auroit pas plus de sables, Ils se croyroient encore miserables: Que Dien prodigue de son or Leur espuise tout son tresor: Que sa bonté, pour anoir la victoire Sur leurs defirs , leur presente sa gloire; Leur innincible ambition Sera Sans Satisfaction, L'ardente soif de cette connoitise Plus elle boit , & plus elle s'attife : Iamais on ne possede rien, Si l'on croit n'anoir point de bien.

## PROSE IIL

SI la Fortune te parloir ainsi en sa propre causse, sans doute tu n'aurois pas plus de raison que de moyen de repartir: si su as pourtant quel-

PHILOSOPHIE, LIVEBIL. 27 que iuste suier de te plaindre, il faut me le communiquer, ie t'en donne la liberté. Alors ie commençay ainsi. Veritablement ce que vous venez de dire, s'est rendu agreable par la douceur qui est naturelle à l'Eloquence, & à la Musique; mais elles flatent seulement yn peu la peau, à mesme qu'elles touchent l'oreille. Les sentimens d'vn miferable sont bien plus profonds; d'où il arriue que la douleur recommence de nous faire souffrir, quand ces belles paroles cessent de nous chatouiller. le l'auoue ( repartit la Philosophie ) parce que ie n'aporte pas encore les vrays remedes à tes maux, mais que l'applique seulement vn lenitif à ton imparience. and il fera temps, i'en prepareray qui passeront jusques au fond de la playe. Neantmoins afin que tu ne contribues rien à l'estime de ton propte mal-heur ; ne te souviens-tu point de tes prosperitez passées ? le laitie à part qu'apres la mort de ton Pere, les soins des plus honorables de la Ville se porterent à ta conseruation; tu leur fus agreable deuant que de leur estre allié, ce qui est vne maniere d'appartenir plus noble que celle du sang. Qui ne t'estimeroit heureux d'auoir rencontré vn Beau-pere d'vn si rare merite, vne Femme d'vne si parfaite honnesteté, & auecque tous ces auantages, de posseder vn Fils? Ie m'oublie à dessein des faueurs communes; ie pourrois dire que l'on a honnoré ta ieunesse des mesmes charges qu'on auoit refusées aux Vieillards. Ie veux venir au comble de ta grandeur. S'il est rien de considerable parmy les choses d'icy bas, le sentiment des plus extremes miseres, doit-il effacer de ta memoire cette glorieuse iournée, en laquelle tu vis tes deux Fils parmy les applaudissemens du Senat & les louanges du Peuple, declarez Consuls, & que eu meritas par vn discours excellent l'estime d'un grand Esprit, & d'un parfait Orateur? Ne sçaurois - tu te souuenir de ce iour auquel estant affis au milien de tes deux Consuls dans le Circ, en representas aux Romains la gloire & la magnificence des anciens triomphes ? 28 LA CONSOLATION DE LA Si ie ne me trompe, tu faisois de beaux complimens à la Fortune, quand elle te caressoit comme ses plus cheres delices : certes tu as remporté vn bien-fait que iamais personne n'auoit obtenu de sa bien - veillance. Veux - tu donc conter auec elle? voicy la premiere fois qu'elle te regarde vn peu moins fauorablement. Si tu consideres tes prosperitez & tes infortunes, tu ne sçaurois encore nier que tu ne sois heureux. Que si tu estimes le contraire, parce que tu n'as plus les choses que tu possedois, tu n'as point de suiet de te croire miserable, puis que les maux qui t'affligent maintenant, passeront tantost. Peut-estre que tu ne fais que de venir au Monde ? L'inconstance de sa conduite te trouble, bien qu'vn seul moment ruine l'homme mesme qui en est la plus noble partie. Quoy qu'il n'y air point d'asseurance dans les choses qui se gouvernent par le sort, le dernier iour de nostre vie ne laisse pas d'estré la mort certaine de la Fortune. Qu'importe-t'il, que tu la laisses en mourant, ou qu'elle t'abandonne en : fuyant?

#### Possie III.

Vand le Soleil Aftre du iour Retire ses rayons de l'onde, La Lune se cache à son tour, Et ne paroist plus dans le Monde.

Quand les agreables, Zephirs Ons peuplé de leur donce haleine, Et de leurs innocens s'ouspirs, Le sein des prez & de la plaine.

Si le foufie des Aquilons Ennemy des plus belles chofes, Se promene dans les valons, L'Eglantier n'aura plus de sofes.

Sounenz

PHILOSOPHIE, LIVRE II.
Somment la Mer retient ses flots

Souwent la Mer retient ses flots Dans un repos si fort tranquile . Que les plus lasches Matelots Ne doiuent pas craindre sa bile.

Souwent le Maistre de la Mer Agite tellement son onde , Qu'on croiroit qu'il veut abysmer Aucc vu peu d'eau tout le Monde,

Quel prodige si l'Vniuers Gardois toussours la mesme forme a Parmy ce changement diuers, Qui le déguise & le transforme.

Fiez-vons à la vanité, Prenez. d'elle vostre assenrance; Ce qui n'a point d'eternité, Ne peut auoir de consistance.

# PROSE IV.

Ous auez raison aymable Nourrice des Vertus, & ie ne puis nier que les beaux iours de ma prosperité n'ayent esté courts : c'est aussi ce qui afflige cruellement ma pensée; dautant que la plus sensible douleur des miserables, c'est le Souvenir d'auoir esté heureux. P. Quant à ce que eu estimes souffrir la peine d'yn mauuais iugement, & non pas d'vne mauuaise vie; ie n'auray pas beaucoup de difficulté de l'accorder, pourueu que tu n'en reiettes point le blasme sur la nature des choses. Si le nom d'une felicité passagere te flatte, ie te veux faire voir de combien de veritables biens tu es encore riche. Que si la Fortune t'a ofté ses moindres commoditez, te laissant les plus considerables, n'as-tu pas plus de suiect de louer sa courtoisie, que de raison d'accuser ses disgraces? La gloire de tour le genre humain wit , li ton Beau-pere n'est pas mort. Et ce que

tu estimes sans doute dauantage que ta vie, ce grand homme qui n'est composé que de versus & de sagesse, n'ayant point d'iniures à plaindre, souspire les tiennes propres. Le plus rare exemple de modestie & de pudeur vit en ta Femme, de qui toutes les louzages se pruvent samasser en ce mot, si l'on dir qu'elle ressemble à son Pere Symmaque. Elle vit, mais elle vit pour toy feul, par le desir ardent qu'elle a de te reuoir ; en quoy pour ne rien distimuler, l'auoueray franchement que tu es vn peu moins heureux, puis que la condition de ta vie presente, & la connoissance de ta foiblesse la font mourir. Que diray - ie de tes deux Fils, en qui tous enfant qu'ils sont, ie remarque le courage de leur Pere & de leur ayeul. O que tu es heureux de posseder encore maintenant ce que tout le monde croit estre plus precieux que la vie I Essuye donc ces larmes; la Fortune ne s'est pas encore ennemie iusques au dernier point, & cet orage qui t'agite, n'est pas dangereux, puis que l'anchre qui te retient, te soulage pour le present, & te fait esperer pour l'auenir. B. Que cela me demeure, & que le reste aille comme il pourra, le tascheray de me tirer de ce naufrage. Vous voyez pourtant ce que i'ay perdu. P. Nous auons desia auancé quelque peu, si ta condition ne t'est pas entierement insupportable; mais certes ie ne scautois approuver cette trop molle delicatelle, qui ne peut souffrir aueun defant en ta prosperité, & qui soilie d'yn bon-heur accomply de tout point. Les biens de la Fortune sont de cette nature, qu'ils ne se laissene iamais posseder tous entiers, ou si la jouissance en est parfaite, elle n'est pas constante. Celuy-cy aura de grands reuenus, mais la naislance fera hontouse. Cer autre sortira de bon lieu, mais il cachera sa noblesse, de crainte que sa misere ne soit connue, aymant mieux n'auoir point d'esclat que d'en auoir pour paroistre mal-heureux. Vn troisiesme sera noble & riche, dans vue vie retirée & secrette. Celuy - là dans un heureux mariage amassera des

PHILOSOPHIE, LIVEE II. biens à vn estranger. Vn autre qui aura des enfans, sera obligé de pleurer leurs crimes. Et partant personne n'a vne parfaire intelligence auccoue sa condition , dautant qu'il reste toussours quelque chose à delirer , ou à craindre. Aiouste à cea cy queles plus houreux fent ordinairement fi fenfis bles aux inforcunes, que les moindres arraques les troublent, tant il faite peu de chose, pour faire qu'ils ne soient pas contens. Combien est-il de personnes qui croisoiene auoit la teste dans les Estoiles, s'ils ioniffoient du plus petit de ces biens. qui te restent encore ? Cette Conerée que tu appelles vn exil, est le païs de tout plein d'honnestes gens; & ainsi il ost veritable, que nostre vertu ou nostre impatience fait noftre Fortune. Qui possede vne assez heureuse condition, pour n'en point desirer de meilleuse, s'ilescoure l'inquietude de ses desirs ? De combien d'amereumes la prosperité du monde est elle messée ? & quand bien elle n'autoit rien de fascheux, on ne scauroit la retenir à la premiere inclination qu'elle auroit de nous abandonner. Il est donc facile de connoistre combien le bon-heur des hommes est miserable, puis qu'il est esgalement importun à ceux qui en iouissent, & à ceux qui ne le possedent pas. Pauures aueugles ! pourquoy cherchez vous vne bearitude hors de vous, qui ne peut estre que dans vous ? l'ignorance & l'erreur vous trompent. Ie te veux monftrer le vray point de la felicité. As-tu tien de plus precieux que toy - mesme ? B. Rien sans doute. P. Si tu es donc parfaitement à toy-mesme, su possederas vn bien que la Fortune ne te pourra rauir. Et afin que tu connoisses que le bon-heur de l'homme ne peut confister en la iouissance des biens de Fortune, tu le peux recueillir de cette confideration. Si la beatitude confiste dans le souverain bien , celuy qui nous peut estre enseué, ne l'est pas, puis que celuy qu'on ne scauroit nous ofter, est beaucoup, sans comprraison, plus grand & plus estimable; & partant ilest certain que l'inconstance de la Fortune ne

LA CONSOLATION DE LA nous peut donner vn solide bon-heur. En outre celuy qui iouit de cette felicité qui naist de la possession des biens de Fortune, sçait que sa condirion est suierre au changement, ou bien il ne le scair pas; s'il ne le sçair pas, quel bon-heur peut venir de l'ignorance ? s'il le stait, il est impossible de ne pas craindre la perte de ce que l'on connoist pouuoir estre perdu ; & ainsi vne peur continuelle ne luy permettra pas d'estre heureux. Que fi cette perte ne le tourmente pas beaucoup, il faut croire qu'vn bien, qui donne si peu de regrets & tant de craintes, ne donne pas de grandes satisfactions. Et parce que le ne scaurois douter que l'immortalité de l'Ame ne te soit connue par beaucoup de raisons, & que tu vois fort bien que zous ces biens finissent auecque la vie; si nous faifions consister la felicité de l'homme en leur iouissance, il faudroit auouer que la mort nous rend miserables. Que si beaucoup de personnes ont cherché cette beatitude, non seulement par le mespris de la mort, mais encore par la souffrance des plus effroyables supplices; comme quoy la vie presente nous peut-elle faire heureux, puis qu'efant finie, elle nous rend miserables ?

# Poesie IV.

Viconque vent sonyr d'une paix assentée.

Qu'il se mette à connert des conps de la marée.

Qu'il suite aucc soin l'orage surieux.

Qui du sond de la Meressene dans les Cienx.

Des Montagnes de stors pesse-messex de sable.

Que le sousse enragé de ce vent redoutable.

Abaisse in sun au sond à dessein d'abysmer.

Cette Masson de bois, qui marche sur la Mer.

Venx tu que ton repos soit tout à fait tranquille?

Le siege le plus bas est le plus immobile:

Arreste ton esquis au plus humble rocher.

Si tu veux que le vent ne te puisse toucher:

Car bien qu'il esbranlasse le Ciel de sa tempesse.

In le verras sans peur passer dessus à 1este.

#### PROSE V.

Mais puis que mes raisons commencent d'auan-cer ta guerison, i'estime qu'il est à propos d'en adiouster de plus puissantes. De grace dis moy, supposant mesme que les biens de la Fortune ne foient pas suiets à la vicissitude, ont-ils quelque chose capable d'exciter en vous du desir; & qui ne soit point digne de vostre mespris ? Les richesses sont - elles precieuses de leur propre nature, ou par l'opinion que vous en conceuez ? L'or en est-il la plus considerable partie, ou bien les monceaux d'argent ? sans mentir ils esclatent plus viuement dans la main d'vn prodigue, que dans la bource d'vn auare, puis que la profusion a toufiours eu plus de Justre que la chicheté. Que fi vn present ne demoure plus dans la puissance de celuy qui le fait, l'argent commence d'estre vtile, quand l'on commence de ne le plus posseder. Si toutes les richesses faisoient vn seul homme riche, elles rendroient tous les autres miserables. En quoy elles sont contraires à la voix qui se laisse posseder de tout le Monde, sans estre partagée à personne. Et ainsi quand les biens quittent vne maison, elle demeure pauure. Helas ! que les richesses sont peu desirables, puis qu'elles ne sçauroient estre possedées qu'à moitié, ny faire vn seul homme puissant que de la pauureté de plusieurs. Vos yeux ne se laissent-ils point surprendre à l'esclat des pierreries ? Si elles ont quelque rayon de lumiere, il appartient aux Diamans, & non pas à l'homme ; & ainsi i'admire son admiration, quand elle n'a point d'autre suiect que la beauté des pierres. Est-il quelque chose parmy ces corps, où il ne se rerreune aucune distinction de parties, ou qui soit sans mouuement, qui puisse plaire auecque raison à vne creature raisonnable ? Que si toutes ces choses sont belles de l'artifice de celuy qui les a faites, comparées à

Digitized by Google

LA CONSOLATION DELA vostre beauté, elles ne le sont plus; & partant iene vois tien qui merite vos extases, que la trop grande facilité à les estimer. L'Esmail des champs flate-t'il vos sens ? pourquoy non , estant vne belle moitié d'vn excellent ouurage? Ainsi la surface de la Mer nous agrée, quand les vents n'y mettent point de rides : ainsi le Ciel & les Estoilles offrent mille rauissans attraits à nos yeux. Quelqu'yne de ces beautez t'appartient - elle ? oseroissu prendre ta recommandation de leur merite? Les fleurs du prin-temps te parent-elles ? Les fruits de l'Automne viennent-ils de ta fecondité ? Pourquoy en prens-tu tant de vaine complaisance? & à quoy bon t'attribuer l'autruy ? Iamais la Fortune ne te pourra donner ce que la condition des Natures seur fait propre. Les fruits de la Terre sont deubs à la noutriture des Animaux : si tu veux rasfasier simplement ton desir naturel, ie ne vois pas qu'il soit necessaire de chercher les superfluitez de la Fortune ; dautant que la Nature se contente de peu, & que tout ce qui est superflu, nuit, ou importune. Peut - estre que tu tires beaucoup d'auantage de la pompe des habits ; leur matiere vient de la Nature, & leur façon du Tailleur. Vne longue suite de seruiteurs te rend-elle heureux ? s'ils font meschans, tu traisnes auecque toy l'apprehension d'une troupe de Voleurs, non pas la commodité d'un grand nombre de Valets; s'ils sont bons, leur bonté augmente-t'elle la tienne ? D'où ie conclus que de tout ce que tu t'atribuës, il n'y a rien proprement qui t'appartienne. Que si tu confesses qu'ils n'ont rien d'excellent, pourquoy t'affligeras-tu de leur perte ? & pourquoy te resiouiras-tu de leur possession ? Que si toutes ces choses sont belles de leur nature, tu en dois faire autant de cas, ne les ayant pas en ta puissance, que si elles estoient à toy; d'autant qu'elles ne sont pas precieuses ny bonnes pour estre parmy tes biens ; mais tu les as miles parmy tes biens, par ce que tu les as estimées bonnes & precieuses. Que cherchez yous aucoque tant de peine & de soins ? peut-

Philosophie, Livre II. estre de chasser la pauureré par l'abondance? Tout le contraire vous arriue, puis qu'il faut beaucoup d'aydes & de secours pour conseruer beaucoup de biens; & ainfi il est vray que les Grands ont de grandes necessitez, & que les perits, qui reglent Leur desir par le besoin, & non point par l'excez de l'ambition, se passent presque de tout. Mais quoy, n'auez vous rien de propre pour recourir aux biens estrangers? Le bon estat des choses est-il rellement change, que cette Creature, que la raison met au rang des choses divines, s'estime estre sans esclat, si elle ne luit de la clarté d'autruy? Les Estres se contentent de ce qu'ils ont, & l'homme dont l'esprit est une Dininité, cherche ( à la honte de son Createur) les ornemens des plus viles Creatures. Il a releué l'excellence des hommes au dessous de tous les Estres, & vous en abaissez la dignité au dessous des plus cherifs. En quoy certes vous vous faites vne iniure signalée : Car si le bien est tousiours meilleur que celuy qu'il fait bon, mettant vostre bon-heur en la jouissance des choses basses, par vostre propre adueu vous vous reconnoissez encore moindres ; dautant que la naeure de l'homme est de cette condition, qu'elle furpasse toutes choses, quand elle se connoist, & leur deuient inferieure, quand elle s'oublie de sa dignité. C'est vn desauantage naturel aux Animaux de s'ignorer, & à l'homme vn vice, mais vn vice qui va bien auant, puis que vous estimez que les perfections estrangeres vous peuuent estre auantageuses, bien qu'il soit impossible; dautant que l'esclat de ce qui luit, ne peut donner du merite à ce qui n'en a point. De moy ie ne scaurois accorder que ce qui nuit à fon possesseur, soit bon. Peut-estre que ie me trompe, ie sçay pourtant que tu ne me contredis pas. Les richesses ne sont donc que des faux biens, puis qu'elles ont causé de veritables maux à ceux qui les ont possedées; puis que les plus meschans se sont estimez les plus dignes d'auoir tout ce qu'il est d'or & de pierres precieuses. Pour toy qui apprehendes la main des Vo-C iiii

LA CONSOLATION DE LA' leurs, tu te mocquerois de leurs desseins, si tu n'es stois point chargé dans ton chemin de ce qui te peur donner de la crainte. O l'excellente selicité des biens de Fortune qui nous rauissent nostre asseurance, en se donnant à nous!

## Poesie. V.

E siecle estoit heureux, qui sans soin & sans peine Trennoit tous ses repas au milien de la pleine. Et qui se contentoit de l'usage des glans, Au lieu que nous cherchons dans les meurtres sanglans D: quoy viure, & nourir les infames delices, Qui corrompent nos mœurs, & les changent en vices. C'est age n'auoit pas l'addresse de mester Le vin à ce doux suc, que l'on von s'escouler De l'ame d'une sleur, dans le corps d'une Abeille. Pour faire l'Hypocras des liqueurs la merueille : Le superbe venin, qu'on apporte de Tyr, N'avoit pas desquise, ny contraint de mentir L'innocente couleur de la laine estrangere. On prenoit son repos sur la molle fongere. Le Nettar qu'on beunoit, glissoit dans les ruisseaux, L'ombre que l'on cherchoit, venoit des arbrisseaux. Personne n'auoit veu ces tours que la Fortune Promene sans respect sur le dos de Neptune, Et qui volent dans l'eau dessus des aurrons: Le filence pressoit la bouche des clairons, Le sang ne donnoit point sa couleur à nos armes . Les cœurs ne trembloient pas à l'effroy des alarmes. Qui voudroit s'exposer sottement à credit En recherchant des coups qui vinssent sans profit? Que pleut-il au grand Dieu que t'âge de nos Peres Nous prestast ces vertus, qui nous sont estrangeres. Mais le desir ardent de posseder des biens, Surpasse en son excez, les faux Siciliens. He! qui fut le premier , qui creusa des abysmes Pour y treuner de l'or , seul suiet de nos crimes ? Qui chercha le premier ces dangers precieux. Qui se cachans sous lean, se cachoient à nos yent.

#### PROSE VI.

Ove diray - le des dignitez & des grandeurs a que vostre ignorance esseue iusques au Ciel ? Quel embrasement du Mont Gibel, quel deluge causera tant de maux, qu'vn Meschant qui a du pouuoir ? Si tu n'as point perdu la memoire, tu te peux souvenir que la Superbe, qui auoit chasse les Rois de l'Empire, a reietté le gouvernement des Consuls, quoy qu'il eust esté le commencement de sa liberté. Si par fois les honneurs se deferent aux gens de merite, rien ne nous y agrée, que la probité de ceux qui en vsent bien; & ainsi il arriue que la Vertu honnore les charges, & non pas les charges la Vertu. Et ie vous prie quelle est cette puissance, pour qui vous auez tant de souhaits? Ne prenez vous point garde, hommes de boue! ne prenez vous point garde, à qui vous commandez? Pourrois-tu t'empescher de rire, si tu voyois vn Rat faire le Roy parmy les autres Rats, & s'vsurper l'empire de ce puissant Peuple ? Est-il rien de plus foible que le corps de l'homme, à qui la picqueure d'vn moucheron peut ofter la vie : & neantmoins toute la puissance des Monarques ne s'eftend pas plus auant, puis qu'elle ne peut rien que sur le corps & la Fortune. Peut-estre que tu pourras commander vne Ame libre , & rauir la paix à vn esprit qui la voudra conseruer. Vn Tyran ayant mis à la gesne vn Philosophe, afin de tirer de sa confession les complices d'vne conjuration, qui auoit esté tramée contre sa vie. Ce grand courage couppa sa langue, & la cracha au nez de son Bourreau, & ainsi des tourmens que le Tyran estimoit vne matiere de cruauté, nostre Sage en fit celle de la Vertu. Peut on faire quelque mal qu'on ne puisse souffrir d'vn autre? Hercule a fair passer Busiris par les mesmes Loix qu'il auoit faites. Regulus mettant plusieurs Carthaginois à la chaisne, apprit comme on le deuoit lier. Estimeras-

LA CONSOLATION DE LA tu donc qu'vne personne soit puissante, si elle ne peut faire que le mal qu'elle peut souffrir ? En outre si les dignitez ausient quelque bonté naturelle, jamais elles n'auroient aucun commerce auecque les Meschans, puis qu'il y a vne incompossibilité entre les choses contraires. Et partant il faut passer pour verité, que les honneurs n'ont rien de bon, puis qu'ils se laissent possedet aux. Scelerats. Les plus beaux presens de la Fottune sont ordinaitement les recompenses du vice. L'ajousteray encore que personne ne doute que celuy-là ne soit. fort, qui a de la force, & celuy-là leger, qui a de l'agilité : de mesine la Musique fait les Musiciens , la Medecine les Medecias , & la Rhetorique les Orateurs ; parce que chaque chose donne l'esser qui luy est naturel', & chasse celuy qui luy est contraire. Les richesses n'esseignent pas la sois de l'auarice, ny la puissance ne le soumet pas à celuy qui obeyt au vice. Ainsi la dignité découure plustost ecux qui en sont indignes, qu'elle ne les en rend capables. D'où vient donc que les hommes les appellent ainsi, si ce n'est que vous prenez plaisir de donner le nom du bien aux choses qui n'en peutent auoir la nature? & partant vous appellez richesses , pomoir & dignité, ce qui ne l'est pas. En dernier lieu, ie puis dire de toute la Fortune, qu'elle n'a aucune bonté, puis qu'elle se communique quelque fois aux vicieux, & qu'elle ne rend pas bons ceux qu'elle semble fauoriser.

#### Poesie VI.

Ous scanons les sureurs de ce Monstre inhumain.

Qui tascha de brusser tout l'Empire Romain.

Qui se rougit du sang qu'une mesme naissance
Prometroit d'asseurer contre sa violence;

Et qui sans s'esmounoir, sit souffrir à ses yeux

D'arrester sixement leurs regards curieux

Sur les restes statiris des membres de sa meres.

Et qui pour achemer s'excez, de sa misere.

PRILOSOPHIE, LIVRE II.

Voulut estre Censeur des charmes trespassez.

Qui venoient d'expirer dans ses membres glacez.

Ce brusal neantmoins ne limitoit son Monde.

Que des extremitez de la Terre & de l'Onde:

Soit de celle où le Ciel fait naistre son Soleil.

Soit de celle où le iour va chercher du sommeil.

Soit du Septentrion, soit du point ordinaire.

D'où se monstre l'esclar de toute sa lumiere.

En sin le inste effort d'un absolu pouvoir

A-t'il rangé Neron aux termes du devoir?

Impitoyable sort, quand l'art & l'artisice

Aydent impunément la licence du vice!

#### PROSE VII.

A Lors interrompant mon filence, ie luy dis: Avous n'ignorez pas, que l'ambition est vne des choses, qui m'a le moins commandé, mais seulement que l'ay cherché des suiets pour employer ma vertu, de peur qu'elle ne s'engourdist dans l'oysiueté. Voila ( reprit la Sagesse ) le seul desir qui pique les Ames, qui de vray sont genereuses, mais qui n'ont pas encore leur derniere perfection, puis qu'elles destrent de laisser à la Republique vne bonne opinion de leur merite. Pour te faire comprendre la vanité de ce dessein, ie te prie de repasser en ta memoire, que toute la Terre comparée au Ciel n'a presque point d'estendue, comme l'Astrologie te l'a appris ; & de ce petit Monde, si nous croyons Prosomée, à peine la quarriesme partie est habitée d'hommes & d'animaux. Si nous considerons maintenant en cette partie, ce que les Mers & les Lacs en noyent, ce que les Solitudes & les Deserts en occupent, les hommes n'auront presque point de place pour y demeurer. Quel aueuglement! vous voulez estendre vostre gloire dans ce destroit, & dilater vostre reputation dans le point d'vn point. Mais quelle grandeur peut anoir la gloire des hommes dans un fi petit espace, si ce n'est le de reiglement de l'ambition ? Aioustez 1

vous appreniez à bien faire de la vanité d'vn peu

PAILOSOPHIE, LIVRE II. de bruit, & non pas de la veritable gloire de la vertu, ny du témoignage de vostre conscience. Escoute combien plaisamment vn certain se mocque de cette foiblesse. Quelqu'vn ayant attaqué d'opprobres vn homme qui vouloit paroiftre sage, sans l'estre, & qu'il luy eut dit : vrayement c'est à ce coup que ie connois fi tu as la patience d'vn Philosophe. Celuycy dissimulant vn peu sa passion, repartit comme s'il eut eu l'aduantage. Et bien connois - tu maintenant que ie suis Philosophe? De vray ( repartit l'autre ) ie l'eusse compris si tu n'eusses point parlé. Quelle gloire demeure apres le tombeau à ceux qui ayment la vertu? Que l'homme meure entierement, il ne reste plus aucune reputation; que si par les droits de son merite, l'ame déliurée de son corps, est receue dans le Ciel, elle méprisera tous les biens de la Terre, par la jouissance de ceux de la gloire.

## Poesie VN.

Elwy qui se pique d'honneur, Qui cherit follement la gloire, Et qui termine son bon-heur. Dans quelques lignes de l'Histoire; Qu'il compare le Firmament, Et tout ce que sa voute enserre, A cét atome d'élement, Que les hommes nomment la Terre.

Tout chargé de confusion .
Il condamnera la manie .
Qui portoit son ambition
Aux vaux d'une gloire infinie .
Et qui cherchoit à son renom
Dans un point une grande place .
Quoy que la grandeur de son nom
Vinst seulement de son audace.

Mau pourquey superbes Morteli Agmez-vous tant la Renommée ? 44 IACONSOLATION DE LA Sil'on vom dressoit des Ausels.
Vom n'anriez, que de la fumée:
Pourqueg tascheq-vom vasinemens
De vous rendre recommandables?
Pourqueg dans vostre sensimens
Vous estimez-vom adorables?

Quand les plus squans des Humains Ferosent parler toutes leurs langues, Touses leurs voix, toutes leurs mains, Pour vous composer des harangues; Tous se termine dans bhorreur De ces impitogables Parques, Qui sont égal au Laboureur Le plus illustre des Monarques.

Où sont les cendres de Caton?
Où vit le generux Fabrice?
Ou vit Brutuu, y pense-l'on,
Apres son immortel seruice?
La gloire dessis leur tombeau
Marque en deux ou trois characteres
Ce qui nous resse de plus beau
De ces ames toutes guerrieres.

Main quoy que leur illustre nom Se conserve en nostre memoire, La vertu de ce grand renom Les laisse seus la tombe noire: Mesme si par un hureux sort L'honneur prolonge leurs années,. Il leur reste encore une mort, Es de secondes destinées.

#### PROSE VIII.

Mais afin que tu ne croyes pas que le sois portée de quelque haine contre la Fortune, & que le luy fasse vne injuste guerre, le yeux luy accorder.

PHILOSOPHIE, LIVRE II. qu'elle oblige quelquesfois les hommes, mais c'est quand elle leur fair voir son inconstance. Tu ne comprends peut-estre pas mon discours. C'est vne chose estrange, que ie ne puis exprimer ce que ie destre, voicy neantmoins mon opinion. La mauuaile Fortune est plus veile aux hommes, que celle qui semble estre heureuse; dautant que celle-cy se feint tousiours pour tromper, où celle-là confeste sa legereté par ses changemens; l'vne deçoit, l'autre instruit; celle-là geine l'esprit par des apparences de vray bien,& cellecy le déliure par l'experience d'yne faulse beatitude. Et ainsi tu vois celle-là tousiours pleine de vent, glissante & aueugle en la connoissance de ce qu'elle est; au comraire celle-cy paroist sombre, composée & prudente. En dernier lieu, la bonne Fortune detourne les hommes de la possession du vray bien par ses caresses; & la mauuaise les y pousse par ses aduersitez. Ne comptes - tu pour rien, que cean Fortune que tu estimes si austere & si fascheuse, a fait la distinction de tes veritables Amis? C'est-elle qui t'a fait discerner leur visage; en se retirant, elle a emmené les siens, & t'a laissé ceux qui sans feintise sont à toy. Combien eusses-tu acheté ce bien , lors que tu estois heureux en ton opinion? Ie te prie ne cherche plus tes biens, tu les possedes en la connoissance de tes veritables Amis.

# POESTE VIII.

Si les faisons en leur retour Gardent les droits de préseance : Si le Soleil preside au sour , Si la Lune sa saur reluit en son absence ...

Si l'Ocean respettueux Ne s'ort point du litt de s'on Onde,. De peus que s'es stots orgueilleux Ne cachent à notire æil la moisié de s'on Monde...

Ceft l'amour qui fait. ces. accors.

44 LA CONSOLATION DE LA Qui met dans le Ciel son empire; Qui retient la mer dans ses bors, Et qui fait ce doux air que la terre respire.

Que ces mouuemens si divers Se relaschent dans la Nature, On verra sondre l'Vnivers Et suivre à l'abandon le sort & l'aduenture,

Tous ces Estres qui sont unu Du neud d'une sainte alliance, Voyans tous ces accors sinis, N'auront plus le doux sinit de leur intelligence.

L'Amour vnit les Nations . Offant le fiel de leurs courages , L'Amour nourrit les passions De cét innocent seu , qui fait les mariages.

L'Amour est la loy des Amu : O qu'il nous ferois souhaisable De voir aussi nos cœurs soumu A la loy que le Ciel treune tousionrs aymable 3



# LIVRE III.

## Prose L

L L B auoit defia acheué ces beaux vers, que leur douceur me rauissoit encore : reuenant donc vn peu de l'admiration de tant de merueilles, ie m'écriay: Souueraine Consolation des Ames trauaillées d'inquietude, vous m'auez tellement soulagé, & par le poids de vos belles Sentences, & par les charmes de vostre agreable melodie, que ie me sens assez fort contre les attaques de la Fortune. Et partant ie desire à cette heure auec passion, les mesmes remedes que ie fuyois tantost auec diligence. Ton attention & ton silence ( repartit la Philosophie) me l'ont fait connoistre; aussi attendois-je cette disposition, ou à parler plus veritablement, ie la mettois dans ton esprit. Ceux qui restent, font vn peu amers à la bouche, mais ils sont doux à l'estomach; ils agacent le goust, mais ils flattent le cœur. Tu confesses que le desir d'ouir mes discours t'a émeu; de quels rauissemens ne serois-tu pas surpris, si tu sçauois le lieu où i'ay commencé de te conduire? B. Quel est donc vostre dessein? P. Point autre que de te montrer la vraye felicité, dont tu as eu quelques songes, sans que ton esprit occupé aux images sensibles, puisse arrester sa pensée sur sa veritable nature. B. Ie vous supplie, sans apporter de plus longs retardemens, de me faire voir cette felicité. P. Ton desir est trop raisonnable pour souffrit va

#### POESIE L.

Eluy qui veus semer ses champs. Pour y faire naistre des gerbes, N'y plante point le fer de ses coustres tranchans. Qu'il n'en ait arraché la sougere & les herbes.

Le miel est plus delicieux, Quand une liqueur bien amere Prepare nostre goust à ce boire des Dieux, Qui surpasse en douccur le sucre de Madere.

Les Astres ons plus de boausé Apres le regne des onges : Les lumieres du jour ons plus de majesté Lors qu'une sombre nuite a chassé ses nuages.

Par cette Loy to dois souffrir L'injustice de la Fortune, Asia de l'obliger en soite de l'offrir Les dons d'une fameur, qui ne soit pas commune.

#### Prose II.

Omme elle eut vn peu arresté ses yeux, & recueilly ses pensées, elle commença de cette sorte. Les soins qui trauaillent les hommes, sont differens dans leurs moyens, mais ils se rencontrent tous dans la poursuite d'vne messme sin, qui est la felicité. Or à proprement parler, la felicité n'est rien que ce qui contente le desir de celuy qui le possede, & vn bien qui comprend tous les autres. Il ne luy peut rien manquer, autrement il ne seroit pas le souuerain; parce qu'il laisseroit encore quelque chose hors de soy à

LA CONSCLAZION DE LA" uerain bien estoit la beatitude. La felicité n'estant donc que ce qui excite de plus grands souhaits, tu as deuant les yeux l'image du bon-heur de l'homme. ayant en veue les richesses, les honneurs, la puissance, la gloire & la volupté. Epicure s'arrestant à cette derniere, y establit le souuerain bien, parce que tous les autres biens seruent au contentement de l'esprit. Ie reuiens aux hommes, qui de vray poursuiuent la beatitude, mais comme ceux qui cherchent leur maison. estans pleins de vin. Ne vous semble-t'il pas que ceux-là se trompent, qui taschent de n'auoir besoin d'aucune chose? Certes cet estat peut seulement estre estimé heureux, qui n'a aucune necessité, & qui ne va point à l'empiunt des biens d'autruy. Peut-estre que ceux qui attribuent vn souuerain respect à la souuesaine felicité, n'ont pas de veritables sentimens. Tant s'en faut; puis que les desseins des hommes ne se pourroient porter à l'acquisition d'un bien qu'ils jugeroient indigne de leur recherche. La puissance ne doit-elle pas estre rangée parmy les biens? pourquoy non? Faudra-t'il croire que ce qui surpasse toutes choses en l'estime des hommes, soit foible & infirme? L'honneur peut-il compatir auec le mépris ? ie ne conçois point comme quoy on peut separer ce qu'on juge excellent de la gloire. Qui oseroit dire que la felicité fust triste, pleine d'inquietudes, & sujete aux atteintes de la douleur; puis que dans la jouissance des moindres choses, on ne veut pas souffrir ces incommoditez. Si vous desirez sçauoir ce qui fait que les hommes poursuivent auec tant de soin, les richesses, la gloire, les Royaumes, & les plaisirs ; c'est qu'ils se figurent dans leur jouissance, du contentement, de la reuerence, du pouuoir & de l'éclat. C'est donc le souuerain bien que les hommes s'efforcent d'acquerir par tant de diuers soins; en quoy on reconnoist la force de la Nature, qui anime d'vne mesme

inclination tant de differentes humeurs.

## Poesie II.

TL me vient un dessein de marquer en mes Vers . Les Loix & les accords de ce vaste Vniners. Et d'y faire admirer l'instinct de la Nature Qui ne sçauroit souffrir l'outrage d'une injure. Quoy que l'or & l'esmail attachent les Lions, Que pour se guarantir de leurs rebellions, Vne amoureuse main les flatte & les caresse. Ils ont tousiours horreur du lien qui les presse; Le sang qui les nourrit, les fait ressounenir Que des Roys comme ils sont , ne peuvent soutenir L'insuportable joug de ce rude esclanage. S'ils forcent leur prifon, leur violente rage Escoute sans respect la voix du Gouverneur; Son sang est le premier, qui change leur couleur. Ces Chantres innocens, qu'on oyt sous la ramée, Sentant leur liberté d'une cage enfermée, Ne s'appriuoisent point à ces charmans appas . Dont un soin curieux apreste leurs repas. Ils foulent à leurs pieds cette riche ambrosse, Dont on veut acheter leur douce melodie; Leur petit abreuoir est remply de poison; Ils ne peuvent souffrir leur estroite maison. Que s'ils ont apperceu les ombres d'un bocage Les plus raussans tons de leur plaisant ramage Ne font que des souspirs, qui apprenent aux bois, Que les faire chanter , c'est les mettre aux abou. Vn arbre estant contraint de la main qui le plie, Panche tous ses rameaux, se courbe & s'humilie, Et pau en un moment on le void remonté Au point, où cette main forçoit sa liberté. Le Soleil en mourant se laisse choir dans l'onde, Puu renaist au matin & r'anime le monde. Chaque chose a son cours, & son seul reglement Est de joindre fa sin à son commencement.

### PROSE III.

E melme vous autres petits animaux de terre, vous auez vne legere connoissance de vostre principe. Quelque foible que soir vostre pensée, elle conçoit ie ne sçay quoy de la bearirude : vostre inclination vous y conduit, mais l'ignorance vous en destourne. Considere si de toutes ces choses dont les hommes composent la felicité, il y en a vne qui les puille rendre contens. Si l'argent, les honneurs & les plaisirs establissoient vn bien à qui rien ne manquast, il faudroit auouer que leur iouissance rendroit heureux celuy qui les possederoit; mais si tout cela n'a que l'apparence de ce qu'il promet ; & qu'il air plus de veritables defauts que de solides perfections, ne faut-il pas confesser que c'est seulement vne vaine image de la selicité ? C'est de ta bouche que ie veux tirer cet aueu : tu as esté riche: dis moy, pendant que tu viuois dans l'abondance de tant de commoditez, le déplaisir d'yne iniure n'a-t'il iamais troublé ton esprit? B. le ne me scaurois souuenir d'auoir esté content insques à ne point ressentir d'inquierudes. P. Cela ne venoit-il point de l'absence d'vn bien que tu eusses voulu posseder, ou de la presence d'vn mal que tu eusses desiré ne pas souffrir? B. Vous dites bien. P. Tu souhaitois donc la presence du premier, & l'absence du second. B. le l'auouë. P. On souffre la necessité de ce que l'on desire. B. Il est ainsi. P. Celuy qui a besoin de quoy que ce soit, ne peut suffire à soy-mesme. B. le ne le sçaurois nier, P. Done dans la possession de tant de biens , tu auois ce defaut, puis que su auois des desirs & des craintes. B. Cette verité me contraint. P. Donc les richesses ne sont point capables de contenter vn cœur, ce que toutesfois elles sembloient promettre. Voicy vne consideration que ie n'estime pas de peu de poids : l'argent n'a rien que la violence ne puisse ofter à celuy qui le possede. B. Ie

PHILOSOPHIE, LIVE III. le confesse. P. Tu ne sçaurois auoir autre sentiment, sans reietter l'experience qui nous apprend tous les iours, que le foible n'a des commoditez que pour l'auarice du plus fort. D'où naistroient tant de procez, s'il n'y auoit point d'iniustices, & si l'on n'vsoit point de ruse & de force pour rauir l'autruy? B. Sans doute le monde seroit sans brouillerie & sans querelle. P. Il faut donc auouer que celuy qui aura de l'argent, aura besoin d'vn secours estranger pour le conseruer. B. Cela ne peut estre contredit. P. Il ne scroit pas obligé d'obeyr à cette necessité, s'il ne possedoit rien des choses qui se peuvent perdre. B. Ie suis encore de cét auis. P. Voicy vn estrange prodige ; les richesles, qui promettent de porter l'homme au point de n'auoir besoin de personne, le contraignent à se seruir de tout le monde. De plus considerons comme quoy les richesses chassent la pauureté. Peutestre que les Riches ne peuvent auoir faim; peutestre que la soif ne les altere iamais ; peut estre que le froid n'ose geler les membres de ceux qui ont leurs coffres pleins d'escus. Cela ne va pas ainsi ( me diras - tu ) mais ils ont des remedes à tous ces maux. C'est soulager la necessité, non pas la guerir. Et puis si le desir d'auoir, est continuel, il y a tousiours quelque defaut à reparer, ie ne dis point que la Nature se contente de peu, & que l'auarice n'a jamais assez; & partant si les richesses ne peuuent chasser l'indigence, mais au contraire, si elles la sont, pourquoy estimes-tu qu'elles puissent donner vn bien qu'elles n'ont pas ?

## POESIE III.

O Voy que l'Auare ambitieux
Pust s'enrichir de tout un monde,
Et rendre son corps glorieux
Des perles qui naissent dans l'Onde:
Bien que cent Baus dedans ses champs
Trainassent le soc & le coustre,

## PROSE IV.

Mais quoy, les charges tendent-elles dignes de respect ceux qui les tiennent e les dignitez ontelles ce pouuoir de mettre les vertus dans l'esprit de ceux qui en sont honorez, & de les purger de leurs vices ? certainement il arriue trop souvent que les Magistratures seruent plûtost à faire esclater la malice qu'à la corriger. C'est de là que nous prenons sujet d'accuser l'injuste vsurpation que les meschans en font : ce qui donna pareillement l'asseurance à Catule, d'appeller Nonius, Apostume, bien qu'il fust assis dans la chaire d'yvoire des Senateurs. Ne voistu pas quel blasme les honneurs apportent à ceux qui n'en sçauent pas vser, puis que tout leur éclat ne sert que pour éclairer, & faire voir combien ils en sont indignes. Tu pourrois douter de cette verité si toutes les miseres qui t'affligent, t'auoient pû faire consentir de partager l'honneur du Consulat auec Decoratus, de qui tu connoissois l'esprit bousson & malicieux. Il est impossible d'estimer que celuy-là merite du respect à raison de l'honneur qu'il possède, quand nous le jugeons mesme indigne de posseder l'honneur. Mais fi tu voyois vn homme fage, tu ne sçaurois luy refuser la reuerence qu'il merite, ny le croire incapable d'une sagesse que tu admirerois en luy: non tu ne scaurois. Et la raison de cecy est, que la vertu a vne certaine splendeur, qui ne permet pas que ceux qui en sont pourueus, demeurent cachez. Et parce que les honneurs populaires n'ont pas cét effet, il est aisé de recueillir qu'ils n'ont pas mesme assez de beauté ny de merite pour eux, ce qui est à considerer attentiuement. Car si vne personne est d'autant plus contemptible que plusieurs la méprisent, les grandes charges qui font voir les méchans à plus de personnes fans

Digitized by Google

PHILOSOPHIE, LIVRE III. sans les fendre capables de respect, les exposent à plus de mépris. Et à vray dire ce n'est pas sans raison. puis que les méchans rendent la pareille aux dignitez, les souillant de leur honte & de leur infamic. Mais afin que tu ne puisses ignorer que ces grandeurs ap. parentes ne sont point capables de donner vn veritable merite, pese cette consideration. Si quelqu'vn apres auoir esté Consul plusieurs fois, se treuuoit parmy les Barbares, seroit-il honoré d'oux? Si les charges auoient cet effet naturel, quelque sauuage que fust vn Peuple, il ne manqueroit pas de luy rendre les témoignages de son deuoir, de mesme que le seu eschauste par tout, parce qu'il n'y a point de pais où il ne soit chaud. Les grandeurs n'ayans pas cet auantage de leur nature ; mais de la seule opinion des hommes, ceux qui les possedent, ne sont pas plutost arriuez parmy les Peuples qui one d'autres fentimens, qu'ils perdent l'estime de leur Nation. Voilà ce qui arriue parmy les Estrangers. Ce n'est pas que leut gloire foit constante au lieu mesme où elle est en vogue. Croyez-vous que cette opinion de grandeur dure tousiours ? La Prefecture qui estoit la grande vanité d'autresfois, n'est plus qu'vn nom, & vne charge odiouse à cette heure. C'estoit jadis vne illustre louange d'auoir soin du ménage des bleds ; y a-t'il rien de plus méprifé dans le siecle où nous viuons ? Il faut reconnoistre la verité de ce que i'ay dit vn peu auparauant, que tout ce qui n'a point de propre gloire, l'emprunte de l'opinion, & la pert aussi-tost. Done si les grandeurs ne rendent pas vn homme digne de respect, si elles se tachent du vice des méchans, si le temps ternit leur luftre, si les diuers Peuples en font des jugemens contraires, qu'ontelles de beau & de recommandable de leur nature, rant s'en faut qu'elles puissent rien communiquer aux aurres?

#### POESIE IV.

V og que la soje & l'escàrlate Prestassent leur esclat à l'Empereur Neron. Et qu'il ent les attraits , dont la perle nous flate; Si n'estoit-il pourtant qu'un illustre Larron.

Par fois il partageoit sa gloire Aux Peres du Senat , demy-Dieu des Romains : Qu'ils en fussent heureux , ie ne le scaurou croire , Pun que ce don paffoit par fes infames mains.

#### PROSE W.

Es Empires & la faueur des Princes peuuent-ils rendre vn homme puissant? Pourquoy non, quand leur felicité est constante. Ouy, mais nous auons dans les siecles de nos Peres, & dans celuy où nous viuons, les Exemples de quelques Roys, qui ont changé leurs Couronnes aux incommoditez d'vne pauure fortune. O que cette puissance est peu confiderable, qui ne sçait pas se conseruer elle-mesme! Que si la possession d'vn Royaume est une source de bon-heur, ne doit-on pas accorder ayant quelques defauts, qu'elle a aussi quelques miseres ? Pour grande que soit l'estendue d'vne Monarchie, chaque Roy est respecté d'vn seul Peuple, & méconnu de plusieurs; & de ce costé-là luy viennent ses déplaisirs, comme il tiroit sa ioye de sa puissance. D'où l'on peut conclure, que la part que les Princes ont aux infortunes. est plus grande que celle qu'ils prennent aux prosperitez. Ce Tyran n'auoit pas mauuaise grace, qui representoit les inquietudes d'vn Roy par les craintes qu'vne épée soûtenuë d'vn filet sur sa teste, luy causeroit. Quelle puissance est celle qui ne se peut seulement guarantir des mauuailes imaginations? Neantmoins ceux qui ne scauroient auoir le repos qu'ils

Philosophie, Livre III. desirent, font vanité de leur grandeur. Dis-moy, crois-tu celuy-là puissant qui souhaite ce qu'il peut polleder ? Estimes eu celuy là puisant qui a vn grand nombre d'Estaffiers à son costé, qui craint ceux qu'il fait trembler, & qui ne peur paroistre redoutable que par la misere de ses esclaues ? Que me reste-t'il à dire des Fauoris des Princes, puis qu'eux-mesmes n'ont pas ce qu'on attend de leur bien-veillance; & que leur authorité les a souvent abbaissez par vne soudaine difgrace ; & abbatus de sa propre ruïne. Toute la faueur que Neron fit à sonMaistre Seneque, fut de luy laisser le choix de la mort. Antonin exposa Papinian aux épées de ses Soldars, quoy qu'il ent possede tout seul vne partie des carrelles de la Cour. Il est vray que l'vn & l'autre meditoit de quiter sa dignité, & mesme que Seneque tascha de ceder ses biene à son Disciple, & de chercher du repos hors du commerce du grand monde; mais le mal-heur qui les traisnoit au precipice, ne leur permit pas d'acheuer ce dessein. Quelle opinion as-eu donc d'vne puissance, qui est redoutable à celuy qui la possede, & dont on ne scauroit se defaire quand on le desire? Peut-estre que ces Amis de la Fortune, & non pas de la vertu, peuvent seruir d'appuy : qui ne sçait que le mal-heur nous fait des aduersaires de ceux que la prosperité nous rendroit . Amis,& quelle peste nous peut dauantage nuire qu'vn Amy diffimulé?

POESIE V.

Elwy qui cherche la puissance.

Doit moderer la passion

Que donne une injuste licence.

Et regler son ambition

Dessu les Loix de l'inno ence.

Encore que nostre domaine Allast du Coucher au Leuans, Nostre puissance sera vaine, Si nous n'auons auparamans Le cœur exempt de toute peine.

#### PROSE VI.

Our le regard de la gloire, qui peut ignorer que souvent elle est vaine, & mesine quelquestois honteuse? Et partant le Tragique a bonne raison do s'écrier; O gloire, ô gloire! que ton pouvoir est admirable d'enfler mille petits hommes à vne grandeur. demesurée. Plusieurs n'ont-ils pas acquis vne bonne reputation par les injustes louanges du Peuple? Est-il rien de plus digne de blasme, puis que cesuy qu'on loue par complaisance, doit rougir de ses souanges par raison? Que si les vertus exigent cette recommendation, quel auantage en retire le Sage; qui ne mesure pas son merite à la faulse opinion du Peuple, mais au veritable témoignage de sa conscience ? Si c'est vne bonne & louable action d'auoir estendu la gloire de son nom, c'est yn juste reproche de ne l'auoir pas fait. Mais comme il y a plusieurs Nations, (felon ma remarque de tantost) qui pour la distance des lieux, ne peuvent connoistre la renommée d'vne personne, il arriue que celuy qui te paroist plein de gloire & de splendeur, n'estant pas veu de la moirié du monde, est estimé sans esclat. Et quand cela ne seroit point, ie ne scaurois faire cas d'vne reputation qui n'est pas appuyée sur le jugement du merite, & qui ne se peut conseruer par la renommée. Qui peut ignorer, à moins que d'estre ou stupide ou aueugle, combien la noblesse est vaine? Si l'on considere son esclat, elle est d'autruy, puis que la noblesse à proprement parler, n'est autre chose qu'vne louange que nos Ancestres ont acquise par leur valeur. Que si elle confifte en la recommendation, sans doute les vicieux mesines paroistront nobles, si la flatterie leur fait des Eloges. Et partant si tu n'es recommendable de toymetine, ie ne crois pas que la splendeur d'autruy re puisse rendre illustre. Que si la noblesse d'vne bonne race est en quelque façon veile, ic crois que c'est par l'estroite obligation qu'elle laisse de ne pas degenerer de la vertu des Ancestres.

#### POESIE VI.

DE sout le genye humain la naissance oft égalé : Il n'est qu'un Creaseur : Celuy qui nou nourris, est celuy qui regale Les moindres animanx : Dien hous sert de Passour.

Le Solcil rient de lwy cette grande lamière, Lui le fait Roy du jour; La Lone des rayons de la source premiere Lai rouc euure fans fin fon increyable amour:

Cest luy qui nous fait voir tant d'hommes sur la Terre, Et tant d'Astres aux Cieux; Luy qui fait la puisen, qui par apres resserre Ces Esprits immortels, qui sont des petits Dieux,

C'est donc injustement qu'on vante la fumée De quel que vieux Tableau, Le plus grand des Geans n'a rien sur le Pigmée, Leur principe est égal, égal est leur Tembeau,

Vn homme est roturier souffrant que la malice Gowmande sa raison; S'il se desend tousiours des atteintes du vice, On doit croire qu'il sert à une illustre massion.

## PROSE VII.

Ve diray-je des volupiez, dont le desir est plein d'inquierude, & la joüissance de repentir? Qui pourra contenoir de combien de douleurs & de mala-ladies elles vsent le corps, qu'elles semblent statter? C'est le feut fruit que l'on retire de l'vsage des plaisirs. Quiconque voudrá seulement se soumenir de la fin de ses débauches, connoistra de combien d'amertumes la volupéé est messée. Et puis si les plaisirs peuvent mendre heureux, ie ne vois pas pourquoy les Bestes ne D-iij

stant pas heureuses aussi bien que l'Homme, puis quecoures leurs inclinations & leurs sentimens s'unissent
à la jouissance des voluprez: la où ceux d'une Creacure raisonnable ne se sçauroient tous recueillir à un
commerce si brutal. Le contentement qu'on reçoit
d'une semme & d'une famille est raisonnable; mais il
n'est que trop-wray (au sentiment de quelqu'un) que
la Nature donne des Bourreaux aux Peres en leur
donnant des Enfans., Ce seroit un soin superssu de
te vouloir communiquer d'autres connoissances que
celles que tu tiens de la propre experience. Ie ne sçaurois rejetter la belle parole d'Euripide sur ce sujert,
quand il a dit, que celuy qui n'auoir point d'Enfans,
estoit heureux par son propre mal-heur.

#### P. OR SILE VII.

Emblable à ces petits voleurs.

2 mi dérobent aux fleurs

Leur douce mane.

Le plaifir, profane
Offrant fes attraits.

Laisse tous ses sraits

Dedans l'ame.

Qui l'enstame.

Es pour un peu de miel

Dent il flatse les caurs, il les remplit de siel.

#### PROSE VIII.

I. In faur point douter que cet choses dont nous auons discouru jusques à maintenant, ne soient des détours pour arriuer à la vraye selicité, où elles ne conduiront pourrant iamais, quoy qu'elles le promettent. It te veux montrer en peu de mots combien de peines les accompagnent. Ton dessein est d'amasser de l'argent? il faut le rauit d'entre les mains d'autruy: tu veux auoté des dignitez ? il faut faire l'esclaue deuant celuy qui les donne, & pour deuancer les au-

PHILOSOPHIE, LIVRE III. eres en honneur, il se faut abaisser à vne infinité de honteuses humiliations. La puissance te donne-t'elle du desir? tu seras exposé aux perfidies & aux trahil fons de tes Sujets : recherches-tu la gloire? tu perds ton repos. Ton inclination se porte à la jouissance des sales voluptez ? qui sera assez lasche pour ne point mépriser de rendre des services si honteux à sa chair Pour le regard de ceux qui prisent les biens du corps à il est éuident que leur appuy est foible. Pourrez-vous point surpasser les Elephans en grandeur, les Taureaux en force ? Peut-estre que vostre legereré deuancers celle des Tigres. Regardez l'estendue, la fermeté & la vitesse du Ciel, & cessez d'admirer les choses basses Si les beautez qui touchent vos yeux, vous paroissent plus agreables que celles de ce grand ouurage, vous estes au moins obligez d'en admirer la conduite. Laissant cette prouidence à vostre consideration, it faut que ie m'arreste un peu aux charmes de cette beaute, que vous aymez si fortement. Ah! qu'elle. est inconstante, & que les fleurs du Printemps luy font semblables, en ce qu'elles paroissent belles, & s'effacent quasi en vn mesme moment. Si nous auions des yeux de Lynx ( comme disoit Aristote ) pour passer dans les objets, ce corps d'Alcibiades dont l'exterieur est si rauissant, ne paroistroit-il pas hideux? Ce n'est donc pas ta perfection qui te rend beau, mais la foiblesse des yeux qui te regardent. Il n'importe neantmoins, ie permets que vous estimiez la beauté de vos visages, pourueu que vous m'accordiez que tous ses attraits, qui sont le sujet de vos rauissemens, peuvent estre flaistris par vne sièvre de trois iours. De ce discours il faut inferer que tour ce qui ne peut donner la satisfaction qu'il promet, & qui a des defauts & des manquemens qu'il couure, n'a pas le pouuoir de conduire l'Homme à la joüissance de la beatitude, ny de rendre quelqu'vn heureux.

### Poesie VIII.

As! que profonde est l'ignorance Qui nous oste la connoissance: Cherchez-vous des thresors dans le fort des buissons. Et des perles dessus la vigne? Tendez-vous vos silets, peschez-vous à la ligne Sur les monts sourcilleux pour prendre des poissons?

Le Daim ne cherche pas la plaine Dedans la plage Thiréene: L'Homme n'ignore pas les eachots de la Mer. Il fisation la perle se cache; Et d'on l'on peut tiver la precieuse tache Qui sonille nos habits pour les faire estimer.

Et mesme son stauoù exprime Quelles costes du grand abysme Nourrissent ces poissons, dont les corps sont vau; D'où viennent ceux qui se berissent De piquans éguillons & qui se guarentissent Des Monstres de la Mer, quoy qu'ils soient infinis.

Mau, ô mal-heur inconfolable! Ce bien qui leur est fouhaitable Ne penetre iamau fon noir aueuglement Son espris fors peu moins que l'Ange, Estant toussours chargé de pousséere & de fange, Demeare enseuoly dans ce bus Element.

Quel van féray-jo pour des ames Qui font se saloment infames, Sinon que leur espris comossife les varan biens, Sinon que leur esprimée pu menfonze du bien, fortement animée, Mandira son erreur, sans briser ses liens.

## Prose IX

"Est assez de t'ausir depeint l'image de la faulle beatitude, il ne reste plus que de te montrer l'idée de la veritable. B. Ie reconnois que la satisfaction ne se treuve pas dans les richesses, la puissance dans la Royanté, la reueronce dans les dignitez, la reputation dans la gloire, ny les vrais plaisirs dans la volupté. P. Sçais-tu pourquoy cela ne peut estre? B. I'ay quelques perites lumieres, qui me le font enrre-voir; ie voudrois neantmoins bien l'entendre plus parfaitement de vos instructions. P. La raison n'en est pas fort cachée : toute la tromperie vient de ce que la foiblesse de vos esprits diuise ce qui est simple en sa nature, & le separant de la verité, elle l'attribue au mensonge. Crois-tu que celuy qui n'a aucune necessité, air quelque defaur de puissance? B. Nenny. Voilà qui va bien; dautant que s'il est quelque force moins accomplie, elle recherche en son besoin le fecours d'autiuy. B. Cela est veritable. P. Donc se passer de tout appuy estranger, & estre puissant c'est la mesme chose; & le pouvoir & la suffisance n'ont qu'vne nature. Qui seroit de cette condition, seroit-il digne de mépris ou de reuerence? B. Ie ne vois pas qu'il y ait raison de douter en cecy. P. Adjoûtons à la suffisance & au pounoir le respect, & de ces trois choses n'en faisons qu'vne : il faut ainsi conceuoir la felicité., si nous voulons en auoir vne parfaite expresfion. Croiras-tu maintenant que cela foit digne d'efime ou de mépris : prends garde de ne point accorder que ce que nous auons consenty estre au dessus de toutes les necessitez ; estre puissant & plein d'honneur, ait besoin d'vn esclat qu'il ne puisse receuoir de soymeline, & ainsi qu'il ne soit contemptible de ce costélà. B. Ie ne le scaurois juger que tres-glorieux comme il est. P. Cette consequence est donc necessaire, que la recommendation n'est pas separée de ces trois choses. B. Ie l'auoue. P. Donc ce qui n'a aucun besoin de l'autruy, ce qui peut tout faile de ses propres sorces,

LA CONSOLATION DE LA ce qui est honorable, est aussi remply de ioye. B. Ie ne scav pas d'où il pourroit arriver des tristesses à celuv qui seroit dans ces auantages. P. Il est donc necessaire d'auoiier que rien ne manque à ses contentemens; mais il n'est pas moins veritable que l'abondance, le pouuoir, le respect & la ioye n'ont que la mesme nature, bien qu'ils ayent des noms différens. B. Cela est fort certain. P. C'est cette vnité indivisible que l'ignorance des hommes partage, en quoy ils aydent à se tromper : Car diuisans en parties ce qui n'en a point, ce n'est pas de merueille, s'ils ne rencontrent pas, ny cette portion de bien, qui n'est point, ny ce tout, qu'ils ne connoissent pas. B. Comment cela arrivet'il? P. Quiconque desire les richesses, pour sur la pauureté, ne se met pas en peine de la grandeur, & messine il retranche les plus innocens plaisirs de la Nature, aymant mieux perdre beaucoup de sa gloire, qu'vn peu de cét argent qu'il a acquis ; & ainsi celuy que la force abandonne, que les douleurs affligent, que la bassessient dans le mépris, que l'obscurité cache dans la poussière, ne peut estre content. Au conrraire celuy qui a tous ses desirs pour la puissance, dissipe ses biens, méprise les voluptez, & se soucie fort peu d'vn honneur qui en est separé. Tu vois assez combien de choses manquent à vne personne de cette inclination, puis que bien souvent elle n'a pas les necessaires, & qu'vne infinité de soins la déchirent : d'où il arriue que ne pouuant se dessaire de ces importunitez, elle cesse d'estre puissante, ce que principalement elle cherchoit. On peut facilement discourir des honneurs, de la gloire, & des plaisirs; car toutes ces choses ayant vne simple nature, quiconque voudra. les partager, ne touchera pas mesme celle qu'il poursuit. Si quelqu'vn les desire toutes à la fois, desire-t'il la vraye felicité, & s'il les peut acquerir separément, treuuera-t'il en elles vn bien qu'elles ne sçauroient guarantir: B. Nenny. P. Ce n'est donc pas dans leur, ionyssance qu'il faut chercher le bon-heur. B. La verité ne sçauroit mieux parler. P. Tu connois maintenant l'idée & les causes de la faulse bearitude, jette feulement les yeux d'autre coffé, & il te fe1a aifé d'ap-

PHILOSOPHIE, LIVRE III. pérceuoir celle qui luy est contraire. B. l'estime qu'il faudroit estre aueugle, pour ne la point voir, & que vous l'auez assez declarée par l'opposition que vous auez faire. Si je ne me trompe, la vraye felicité est celle qui rend yn homme content, honorable, puissant & joyeux; & afin que vous connoissez que i'ay compris ce que vous m'auez enseigné, ie tiens, puisque toutes ces choses ne sont pas separées, que celuy qui en possedera vne, si cette chose est capable de rendre vn homme content, qu'il aura la felicité toute entiere. P. Tu es sage (mon cher nourrisson!) d'auoir adjoûté cette limitation. B. Et quelle limitation? P. Croistu qu'il y ait quelque chose parmy les corruptibles, capable de rendre vue personne heureuse? B. Vous m'auez si bien instruit qu'il est impossible d'auoir de si faulses opinions. P. Il est done indubitable, que les Creatures n'ont rien qu'vne vaine image de beatitude, & des biens qui ne le sont qu'en montre. B. I'ay les mesmes sentimens que vous. P. Puis que tu connois la parfaite felicité, & que l'apparence ne peut plus te tromper, il est à propos de te montrer maintenant comme quoy tu pourras estre heureux. B. C'est ce que i'ay fouhaité il y a long-temps. P. Mais si tu n'ignores point ce que nostre Platon dit dans son Timée, qu'aux moindres entreprises, il faut implorer l'affistance des Dieux, que juges-tu que nous devions faire, afin de treuuer l'endroit de ce souuerain bien ? B. Sans doute il faut auoir recours au Pere de soutes choses, sans qui rien ne se commence à propos. P. Voila qui va bien : presentons luy nos vœux...

#### POESIE IX.

Toy qui d'un soinégal gouvernet ce grand monde.

Toy qui tirus du fond d'une siurce inseconde

Es la Terre & les Cieux, soy qui reglei nos jours

Dés ce commencement, qui commence leur cours.

Toy qui dans ton reposseus à fait immobile.

Ne treumes iamau rion qui ne te sois facile,

Et qui sans te bouger donne les mouvemens

A sous ce que l'en voit dans les quatre Elémène.

D'y

LA CONSOLATION DE Toy qui your faire tout, n'uses que de toy-mosme, Et que n'as pour motif que ton amour extrême . Sans que vien an dehors force ta volonté De nous communiquer l'effet de sa bouté! C'est toy que pour parron de tant de bolles choses As l'effence d'un Dien , qui les retient enclofes, Tu formes nos beausez sur tes dinens ateraits, Tous nos charmes sont pru de tes rawiflans traits. Ton Efprit est de tont la matrice fecende, Dont la production n'ést rien moins que le Monde. Tout parfait, tu parfin ces membres si diners; Que de leur voien composent l'Vniners : Tu fau les amitien des Blemens faciles A toefiours commencer des guerres inciviles : Afin d'accemperer le froid à la chaleur, Et le liquide au fec, crainte que par mal-heur, La plus pare moisié du feu que la massere Retient comme l'Auseur de sa vine lumiere, un que le pesant faix de plus bes etement, Le fift de tous coftez, on égal fondement A ce cristal conlant, qui dinife la terre. C'est ta puissante main qui contraint & reserve Cet immoriel Effrit, qui dans tout l' Vniuers Anime également tant de membres diners. Esprit qui partagé dans denx globes spheriques. De qui le mouvement fait ses retours obliques , lasgnant le mesme endroit, d'où son pointt est party, Et retournant en foy fans en estre forty , Medite tous les soins de cette Ame profonde . Qui s'élene au dessus de la maffe du Monde, Imitant dedans soy le mesme moussement, Que les feux estoillez, ont dans le Firmament. Les plus nobles Esprits & les Ames communes Regoinent de ta main leurs dinerfes formenes. C'est toy dont le pouvoir a peuplé tous les Cienx . Et qui canjoins aux corps cos esprits glorieux Comm: A des chariets, qu' one flamme dinine Rappelle demers toy, leur premiere origine. Grand Pere des mortels accorde à nos defirs De trener dans le Ciel la source des plaisirs :-Be qu'ayane pour objes cette boausé commue.

65

le puisse constamment y reposer ma veue ;
Dissipe nos erreurs , asin que nous voyons
La pompeuse clarré de tes propres rayons ,
Enu que nostre bon-heur est dans la jouissance
De tes hautes grandeurs , & dans ta connoissance ,
Nes su pui le chemin , le condusteur , le lieu ,
Mon principe , ma sin , mon Monarque & mon Dieu ?

#### PROSE X.

Yant reconnu l'essence du bien veritable & de L'apparent, il est à propos de declarer en quoy confiste sa perfection. Pour fane vn discours dont les fondemens foient folides; it faut scauoir premierement, s'il y a quelque bien de cette qualité en Nature, de peur que nostre inagination ne se perde dans les propres fointes. De moy, ie sus l'opinion de ceux qui l'afteurent, & ie croy, à moins que d'estre stupide, qu'on ne peut nier cette source de tous les autres biens, puis qu'va bien n'est imparfait que par la diminution qu'il a de celuy qui est accomply. D'où l'on doit recueillir, que s'il y a quelque bonte dans un ordre, il faut en reconnoistre vne dans le mesme ordre, qui n'ait aucun defaut, autrement il est impossible ( ne presupposant point de perfection ) de concenoir comme quoy vn bien est imparfait. La raifon de cecv est, que la Nature n'a pas commencé par ses moindres ouurages; mais conduitant les desteins d'yn beau commencent à vue fin toute contraire, elle a , comme lassée, terminé ses productions dans les moindres effets de sa puissance. Et partant si les biens perissables donnent quelque bearitude commencée & imparfaite, on est contraint d'en reconnoistre une, à qui rien ne manque. B. Cette suitre est tres-judicieuse. P. Regarde maintenant où certe felicité se retreuue. La croyance des Esprits raisonnables, est que Dieus seul est le Principe de tout bien : Car si l'on ne peut rien conceuoir de meilleur que Dieu, & que Dieu air cour le bien qu'on peut concessoir, la raison est ausse éuidente que necessaire, qu'il a en soy le vray bien ..

LA CONSOLATION DE LA & s'il estoit autrement, il ne seroit pas le Souueraint Monarque du monde ; dautant que quelque chose le deuanceroit, & en perfection de bonté, & en ordre de temps, puis que le parfait precede tousiours ce qui ne l'est pas. Et ainsi pour releuer nostre esprit de la peine de faire vn raisonnement infiny, on doit auouer que Dieu est plein de biens & de perfections, & en suite qu'il a la souveraine felicité. B. Ce discours ne scauroit souffrir d'opposition. P. Mais afin que ton consentement ne soit sujet à aucun soupçon de legereté, ie te prie de considerer en quel sens i'ay dir qu'il possedoit tous les biens. Garde-toy de penser que Dieu recoiue ce bien de dehors, comme si la nature de la felicité possèdée estoit autre que celuy qui la possède. Parce que si Dieu empruntoit ses biens de quelqu'vn, coluy qui les donneroit, auroit quelque auantage sur coluy qui seroir obligé de receuoir; & ainsi nos discours se contrediroient, puis que nous ne reconnoissons rien de plus excellent que Dieu. Et si Dieu & la bearitude n'ont point d'autre distinction que celle que nostre esprit y met, ie laisse à deuiner à qui voudra, celuy qui les a conjoints. En outre ce qui est different d'vn autre, n'est pas la mesme chose dont il differe ; & partant ce qui differe du vray bien , n'est pas le vray bien, ce qu'on ne scauroit penser de Dieu sans blaspheme. La raison de cecy est, que rien ne peut estre plus parfait que son Principe; & ainsi si ie confesse qu'vne chose soit la cause de toutes les autres, il faudra pareillement auoiier qu'elle sera la souveraine felicité. B. Il est certain. P. Nous auons pareillement montré que Dieu estoit le souverain bien, & partant il est la beatitude. Voyons maintenant si l'incompossibilité de deux biens souverains, qui ont de l'opposition, n'affermira point cette verité. On ne peur douter que les biens qui ont de la contrarieté, ne soient pas les mesmes : donc s'il en est quelqu'vn de cette nature, il ne sera pas parfait, puis que la perfection qui luy rend l'autre dissemblable, luy manque, S'il n'est point parfait , il n'est pas le souuerain bien; s'il est le fouuerain bien, aucune chose ne luy fera contraire, par la difference d'vn merite qu'il n'a pas.

PHILOSOPHIE, LIVRE-III. Nous avons fait voir que Dieu & la felicité estoient le souuerain bien : donc la souueraine beatitude n'est. pas autre chose que la souveraine Divinité. B. On. ne scauroit mieux éclaircir la verité, ny traitter Dieu auec plus de respect qu'en deserant cet auantage à sa grandeur. P. Ie veux me comporter en ton endroit comme les Geometres, qui adjoûtent tousiours quelques choses par dessus leurs demonstrations. Les Hommes sont heureux par l'acquisition de la beatitude, la beatitude n'est autre chose que la Diuinité, donc les Hommes sont heureux par l'acquisition de la Diuiniré. Mais comme la Sagesse fair les sages, la Iustice les justes, pour la mesme raison la Divinité fait les Dieux. Donc celuy qui est heureux, est Dieu: Car encore bien qu'il n'y en air qu'vn par essence, rien n'empesche qu'il n'y en ait plusieurs par participation. Voila cét excellent trait qu'il falloit adjoûter, ie crois qu'il n'est rien de plus rauissant que ce qui se peut encore raisonnablement joindre à ce que nous auons dit. Puis qu'il y a beaucoup de parties, qui composent la perfection de cette felicité, ce doute se peut former, s'il en est quelqu'vne, qui particulierement en soit l'essence, & à qui toutes les autres se rapportent comme proprietez. Nous auons montré que la beatitude estoit le souverain bien : dites-moy maintenant vne suffisance sans defaut, yn pounoir sans foiblesse, yn respect sans mépris, une gloire sans deshonneur, un contentement sans déplaisir, n'est-ce pas la beatitude, Vous semble-t'il point que cela en soit plustost les parties que le tout ? Te veux me faire comprendre : si tou-. tes ces choses estoient des portions de la felicité, sans doute elles auroient quelque distinction entr'elles. puis que la nature d'vn corps est de receuoir son acheuement de plusieurs pieces differentes entr'elles. L'a-. bondance, le pouvoir, la reuerence, la gloire & la. volupré, ne peuvent donc estre parties de la Beatitude, puis qu'elles en ont toute la nature. B. Vostre discours me donne de la satisfaction, mais sa suite neme laisse pas sans desir. P. A moins que de rejetter la verité, vous ne scauriez nier que la puissance, l'honneur & toutes les autres choses ne se fassent destrer.

68 LACONSOLATION DE LA eu'en consideration du bien que nous croyons estre en elles. Le bien est donc la source de rous les desirs : & certes il n'est pas possible de souhaiter ce qui n'en possede pas le merite; au contrairé ce qui n'en a mesme que l'apparence, se fait aymer; d'où il faut conelure que la bonte est la racine de tout ce que l'on recherche; & comme les cheses qui en rendent d'autres desirables par la bonté qu'elles leur communiquent, il faut accorder qu'elles ont le pouvoir de se faire principalement souhaiter. De mesme que si quesqu'vn veur aller à cheual pour la santé, il ne cherche pas eant le mouvement du cheual, que l'effet de son agieation. Donc toutes choses estans souhaitables pour le bien qui est, ou que l'on feint en elles, ce qui leur donne les morifs du defit, ne peut qu'il ne soit desirable. Il n'y a point d'apparence de contredire cette verité, & l'estime que chacun consent volontiers, que le bien & la bearitude ont vne mesme essence; & parrant puis que Dieu & la beatitude ne sont qu'yne chofe, l'on doit croire que la nature de Dieu est dans le vray bien.

### Poesi'e X.

Ous qui gémissez sous le faix
Du cruel joug gui vous opprimé.

Rt qui hazardez vostre paix.
Pour von souhait illegitime:
Oest icy que tous vos desirs
Aurant leurs innocens plaisirs:
Cest icy que le cour peus se rendré immobile:
Icy vos veux aurant leur port.
Et vos ennuis du riconsort.
Iey les mal-heureux trenucront un asse.

Le Tage ou l'Aware a tremé Les riches stors de l'or potable, L'Herme qu'on a tant esseus Ne donnent pien de souhaitable: L'Inde quircherit tant le jour PHILOSOPHIL, LIVRE III.
Defon creivoir que il les fait l'amour,
Quey qu'à fet Diamans il messe l'Emerande,
De scauroit recréer nos yeux,
Qu'il ne les rende chassieux,
Aueuglant nos esprits par cette injuste france.

Ce bien qui surprend nostre caur,
Naist & se cache sous l'abysme;
Es quoy qu'il sois nostre vainqueur,
Il ne merite aucue estime;
Mais les thresors du Firmament
Ne scauroient causer de tourment,
A ces nobles Esprits qui brillens de science;
Quiconque a le bien de les voir,
Adorant leur jusse poussor,
Avonora que nos biens n'ont aucune puissance.

#### Prose XI.

Out ce que vous auez dit, est si solidement appuyé, qu'il m'est impossible de ne m'y pas acsorder. P. Quelle opinion auras-tu de ma courtoisse, h ie te découure la nature de ce vray bien? B. A n'en point mentit mon ressentiment fera infiny, s'il est raisonnable, puis que le ne sçaurois le connoistre sans connoistre Dieu. P. Presupposant tousiours ce que nous auons die, il me sera facile de le montrer. N'ayje pas assez clairement fait voir que ces choses pour qui les hommes ont cant de desirs, ne sont pas des biens veritables; d'auxant qu'elles ont de la contrarieté entr'elles, & que la bonté de l'yne n'estant pas celle de l'autre, leur perfection n'est pas accomplie. De ce discours il a esté affez facile de conclure que le solide bien ne se fait que par le concours & l'vnion de toutes leurs bontez, & que freoutes ces choses ne se ramassent en vne, eller n'ont pas assez de merite pour estre desirées. De cette connoissance, on tire cette verité; qu'il n'est point de bien dans la dimfion, & que cout le failant vn par l'vnien, il fe rend bon dans l'unité. Et comme rien ne se conferue que par l'union, audi rien ne fe suine que par la diutison. Nous O LA CONSOLATION DE LA

vovons vne image de cecy dans la nature d'vn animal, qui ne subliste que par l'alliance de la forme & de la matière, qui ne sont pas plûtost separées, que cette nature est corrompue. Le mesine se peut encore remarquer dans la figure du corps humain, qui n'a de la beauté que dans l'assemblage de plusieurs parties, qui ne sont pas plustost divisées, qu'elles ne sont plus ce qu'elles estoient. Quiconque prendra la peine de raisonner ainsi des autres choses, treuuera qu'elles se maintiennent dans l'vnité, & se perdent par la multitude. Cela estant, crois-tu que le desir de n'estre plus soit naturel? Certes si l'on a esgard à l'inclination de ces animaux, qui ont en quelque sens de la volonté, il faut avouer qu'il n'en est aucun, qui ne desire sa conservation, puis que chacun fuit & s'esloigne de rout son pouuoir de sa ruïne. Quant aux herbes & aux plantes, il n'y a point de raison d'en douter, voyant naistre chacune d'elles dans les lieux, où leur nourrieure est plus facile, & où la flaitrissure est moins à craindre. Quelques-vnes germent au milieu des champs, les autres ne peuuent viure que sur les montagnes. Celles-cy croissent dans les Lacs, celleslà succent leur vie des rochers. Quelques-vnes sont la feconde production des steriles sablons. Que si quelqu'vn les veut transplanter, ce sera pour les voir bien tost seicher. C'est ainsi que la Nature imprime les desirs de se conseruer à zous les Estres. Diray-je que les racines attirent comme des bouches cachées en terre, la vigueur dans les branches & dans l'escorce ? Parleray-je de l'artifice de la Nature, qui enferme au milieu du tronc la moüelle, comme plus delicate, & estend l'escorce au dehors, comme plus capable de souffrir les injures de l'air? Adjoûtez à cecy le soin qu'elle apporte à multiplier les plantes par l'abondance de leurs graines ; d'où il est aisé de conceuoir que son dessein n'est pas seulement de les faire viure pour vn temps, mais bien de les rendre immortelles, par vne succession tousiours continuée. Passez maintenant aux choses qui n'ont point de vie,& vous verrez qu'elles ne sont pas sans souhait. Pourquoy la flamme tend - elle toutiours en-haut , par sa legereté 3

PHILOSOPHIE .. LIVRE III. pourquoy la pesanteur de la terre la precipitera-t'elle en bas, si ce n'est que ces lieux & ces mouvemens sont comme leurs desirs naturels? Persone ne peut nier que chaque chose ne prenne sa conservation de ce qui suy est conforme, comme leur ruïne vient seulement de ce qui luy est contraire. Les pierres mesmes ne sont pas insensibles au soin de se conseruer, puis que toutes leurs parties s'attachent les vnes aux autres. L'air & l'eau le laissent diuiser sans resistance; mais ils se revnissent sans difficulté. Pour le feu, il est encore à naistre qui l'ait pû coupper. Ie ne parle point icy des mouuemens raifonnables de l'homme, qui se reglent par le discours ; mais sculement des necessaires , qui n'ont point d'autre conduite que l'impression violente de la Nature; comme de la nourriture, qui se fait en nous sans nostre raison, & du dormir, qui ne demande pas nostre connoissance. Dautant que le desir d'estre tousiours, no vient pas aux Animaux de la volonté qu'ils n'ont pas, mais seulement des principes de leur estre; puis que nous voyons affez ordinairement que le discours nous fait agréer la mort, que nostre inclination fuit, & au contraire la volonté modere assez souvent ces plaisirs que la Nature cherche tousiours, comme le seul moyen de se rendre immortelle. Aprés tant de veritez esclaircies, il me semble qu'on ne peut plus douter que la prouidence de Dieu n'ait donné tous ces instincts aux Creatures. Or en cela mesme que toutes choses desirent de se perpetuer, elles desirent l'vnité, puis que rien ne peut fublister par la division. Te souviens-tu que s'ay montré que ce qui est vn, est cela mesme qui est bor. Donc chaque chose cherchant l'vnité, cherche le bien; d'où l'on peut tirer cette definition du bien, fi lon dit que c'est ce que toutes les Creatures recher-B. On ne sçauroit discourir auec plus de jugement, puis que sans cette liaison qu'elles treuuent dans l'vnité, elles retourneroient dans le neant, d'où elles sont sorties. Que si elles tendent à quelque fin, c'est à ce bien souverain duquel vous m'auez parlé. P. le me réjouis, mon cher Disciple! de ce que su commences à connoistre la verité; en ce que tu auouës ton

72 LA CONSOLATION DE LA instruction, tu consesses l'ignorance que tu auois de mostre derniere sin. Tiens serme dans cette croyance: que tout ce que le monde dessire, c'est leur derniere sin; & parce qu'il n'en est point d'ausse que la beatitude; il faut tenir pour asseuré que cette derniere sin est le souuerain bien.

#### Porsit XI.

Elwy qui par let foins d'une recherche extrême
Pourfuit le bien caché,
Tournant ses yenx sur moy, transera dans siy-mesme
Ce qu'il anois cherché.

Il verra que son sein est la seconde mine D'où luy venois son et, Et que son pesis caux est la grande origine D'où caule son stressor.

Il verra clairement qu'il possede en son ame. Ses virais contentemens,. Et que le Ciel n'a point de plus brillante stame Que sont ses sentimens.

La masse de la chair ne scauroit faire obstacle. A rouses nos clarrez: On les peut rallumer. O sans aucun miracle En rouser les beautoz.

Car d'où ponvroient sortir ses subites responses Qu'on hasse de venir, Quand nous sonmes contraints par d'honnestes semon es De mou emperent.

Mai quoj si nom mañons an lien de la science, (Commo a voutu Plason) Que les soibles rayons d'une ressonatuance Qu'en reprend à taton.

#### PROSE XII.

l'Approuue fort ce fentiment de Platon, dont vous Ime faires ressouvenir pour la seconde fois, & duquel la pesanteur de mon corps & celle de mes triftes. ses m'ostoient la connoissance. P. Si tu n'as point oublié les propositions que tu m'as accordées, tu no seras point beaucoup essoigné de ce que tu as confeslé ne leauoir pas. Dis-moy, ie te prie, qui gouverne ce grand Monde? B. C'est ce que i'ay souhaité d'apprendre de vous. P. Ne m'as-tu pas aduoiié qu'il est conduit par la seule Prouidence de Dieu? B. le n'en ay iamais douté; & s'il vous plaist, ie produiray. briéuement les raisons, qui m'ont donné cette croyance. Sans doute le grand Monde n'eur pû afsembler tant de parties différentes en seul corps, si quelque puissance souveraine n'eût vny tant de con-. trarietez; & la diuersité de tant de Creatures dissoudroit cette ynion, si celuy qui les a alliées, ne les maintenoit dans l'accord qu'il leur a donné. Veritablement l'ordre de la Nature ne seroit pas si ajusté, ses mouuemens si composez, & la suite des saisons si constante, s'il n'y auoit quelqu'vn qui disposast ces vicissitudes, & qui reglast ces changemens sans estre changé. Cette puissance qui a de si beaux effets, s'appelle Dieuchez toutes les Nations, bien que peut-estre elles ne s'accordent pas toutes en la connoissance de sa na-P. Puis que tu as de si saines opinions, il ne me reste que fort peu de choses à faire, pour te mettre dans la jouissance de la felicité, & t'acheminer vers ra veritable Patrie. Mais arrestons nostre pensée au sujet que nous traittons. Tu sçais bien que nous auons compris la suffisance dans la beatitude. Il est donc éuident qu'il n'a pas besoin d'vn secours estranget pour gouverner le Monde, autrement il n'auroit pas cette suffisance que nous luy auons attribuée. Donc Dieu conduit le Monde par soy-mesme, & comme Dieu est le vray bien, c'est le bien qui gouuerne toutes choses. Voila le neud qui lie tous les

LA CONSOLATION DELA Estres. Voila le gouuernail qui les manie. B. l'attendois bien que vous me feriez ce discours, & tout ignorant que ie suis, j'auois au moins des soupcons de ce que l'apprends à cette heure. P. Ie vois bien que tu commences de n'estre plus aucugle; mais ce qui suit, ne seruira pas de peu à te faire découurir la verité. Dieu se seruant de la bonté comme d'yn gouuernail en la conduite du Monde, & toutes choses estans poussées par l'instinct naturel à rechercher le bien, on ne scauroit douter que leur conduite ne soit raisonnable, & que l'obeissance ne les soumette aux iustes volontez de leur Gouverneur, sans aucune rvrannie. Tu connois bien cecy, autrement ce seroit plûtost vne confusion qu'vne conduite legitime. Que fi quelqu'vn se vouloit dispenser de ses Loix, que pourroit-il contre celuy, qui pour estre bien-heureux. est Tout-puissant? rien sans doute, puis que le pouuoir ne suit pas en cecy la mauuaise volonté. C'est donc le souverain bien, qui regit toutes choses auec force & douceur. B. A dire la verité, tant de belles raisons ne me persuadent pas seulement, mais vos paroles sont si agreables, qu'il faut que l'ignorance air honte de les auoir contredites. P. Il n'est pas que les Fables ne t'ayent appris de quels suplices la temerité des Geans fut chastiée : veux-tu que nous comparions les bonnes raisons auec les mauuaises ? peut-estre que la verité naistra de leur opposition. B.Ie ne sçaurois desapprouuer vn seul de vos desseins. P. Personne de ceux qui ont l'esprit bien fait, ne peut nier que toutes choses ne soient en la puissance de Dieu: sans doute rien ne luy est impossible. B. Peutil faire le mal? P. Nenny de vray, & partant le mal n'est rien, puis que celuy qui peut tout, ne le peut faire. B. le croy que vous prenez plaisir de m'engager dans yn labyrinthe de belles raisons. Maintenant vous entrez dans vne difficulté par le mesme endroit, par où vous en estiez fortie. Est-il ainsi permis de tourner le cercle des perfections diuines, & de multiplier en tant de fortes, ce qui est simple de toutes façons. Tantost commençant par la beatitude, vous diske qu'elle estoit le souverain bien, duquel vous

PHALOSOPHIE, LIVER III. mettiez la perfection en Dieu; & puis comme si vous fussiez retournée sur vos pas, vous asseuriez que Dieu estoit le souuerain bien & la parfaite selicité; d'où vous tiriez cette consequence, que personne ne pouuoit estre heureux , qu'il ne fût Dieu. Vous adjouriez à cecy que la nature de Dieu estoit l'essence de la bearitude, & que le bien n'estoit pas different de cette vnité, à qui tous les desirs des Creatures se rapportent. En ourre que Dieu se servoit de sa bonté comme de resnes pour conduire le Monde, que toutes choles ont vne oberffance qui n'est pas contrainte, & que le mal n'est rien. Pour montrer que les preuues de ces veritez vous estoient faciles, sans vous épancher au dehors, vous les preniez dans leur nature mesme, en establissant une sur la fermeté de l'autre. P. Mon desir n'a pas esté de te tromper, mais de t'instruire. Nous voila par la grace de Dieu au bout d'vn dessein, qui nous auoit fait implorer le secours de sa bonté. c'est le propre de l'essence diuine de ne sortir point dans les choses exterieures, & de ne rien receuoir d'étranger; mais de tourner en soy-mesme comme vn cercle, selon la pensée de Parmenides. Que si ie me fuis ay dée des raisons qui sont naturelles au sujet que ie traitre, & que ie ne les aye pas empruntées de dehors, il ne faut pas t'en estonner, puis que tu as pû apprendre de Platon, que les discours qui nous declarent la nature des choses, doiuent estre leurs parens, & auoir consanguinité auec elles.

# POESIE XII.

Henreux l'homme quand il arrive
A la viue source du bion.
Et qui peut rompre le lien
Qui tensit son ame caprine!
Orphée ayant par ses accors
Dunné des pieds à ces grands corps;
Que mille mains collent à terre;
Quand pour écouter ses chansons
Le Ciel sit saire le tonnere.

76 LA CONSOLATION DE LA Et que tout l'Vniuers fut changé de ses sons.

Quand par un estrange miracle.

Le Liéure tremma son salut.

Dans les doux astraits de ce lus:

Quand le Cerf sans aucun obstacle

Vit les cruautez. du Lion

Appaiser leur rebellion.

Et que le Maistre de ces charmes.

Qui pomucient amollir du ser.

Ne put commander à ses larmes.

Il quitta les deserts pour descendre en Enser.

Là parlant des doiges à sa lyre, Il l'oblige de dire aux Morts.

Aucc se plus pesans accors

La cruausé de son martyre:

L'amour ne laisse pas un ton

Qui puisse contraindre Pluton,

Et les autres Princes des Ombres,

De luy faire cette faueur,

Au sortir de leurs cachors sombres,

Estant dessa marry qu'il en reuint sauueur.

Le triple gosser de Cerbere
Deuient muet d'estonnement,
Es montre par son heurlemont,
Qu'il est touché de sa misere:
Celle qui preside aux douleurs,
Samble se distiller en pleurs:
Quoy que la sois brule Tantale
Il n'a plus de tentation:
La roue cruelle & satale
Donne vn entier repos aux peines d'Ixion.

Le Vautour remply d'ha-monie, Pour se rendre plus attentif, Demeure sur son cœur pensis, Donnant tréve à son agonie; Pluton touché de la pitie De cette innoceute amitié,

Voulut

Voulut aussi rendre des marques. De il n'eftoit pat sans sentiment . Et quoy qu'il fust le Dieu des Parques. Qu'il pounoit s'adoucir aux plaintes d'un Amanto

Consentons (dit-il ) qu'Euridice Remoye les clartez du sour; On ne peut nier à l'amour De luy rendre cette instice, Puis qu'il nous offre en ce doux son Vne raisonnable rancon: Qu'il reprenne sa chere femme, Poumen que sortant de ces lieux. Il ast ce pouvoir sur son ame; De n'y point arrester le regard de ses yeux.

Mais quelle Loy scauroit contraindre. Vne ame en qui l'affection Fait triompher sa passion: Ce Chantre ne pounoit atteindre L'endroit qu'on luy auoit marqué. Que son bien-fait fut reuoqué; Il voit , il perd fon Euridice , Et ce present si precieus Retombe dans le precipice . Qu'il venoit de quitter par la faueur des Dieux.

Ce beau recit n'est qu'une Fable, Pour donner de l'instruction A ceux de qui l'ambition Recherche le bien veritable: Carsi quelqu'un vest la beauté De cette dinine clarté, Que le Ciel cache à nostre veue, Et puu abaissant ses regards, Qu'il les rapporte sous la nue, Le qu'il anoit acquis, court les mesmes hazards.

# LIVRE IV.

# PROSE 1.

Omme la Sagesse eut finy cét agreable concert auec vne Majesté qui ne diminuoit de rien la douceur de son visage, sans que ma triftelle fust encore tout à fait distipée, ie preuiens en ces termes le dessein qu'elle auoit de continuer son discours. A vray dire, ma bonne Maistresse ! tout ce que vous auez auancé, esclate de ses propres lumieres, & s'appuye si solidement de vos fortes raisons, qu'il n'est pas moins difficile de l'ignorer , que de le contredire. Le ne puis dissimuler que le ressentiment d'vne injure toute fraische, m'auoit osté la memoire de ces belles Maximes, quoy qu'il ne m'en eust pas esfacé toute la commissance. Afin de ne vous rien cacher de ce qui me couche, voicy la principale cause de mon ennuy. Le Couverneur du Monde estant equitable, d'où vient que nous y voyons des maux ? ou fi son extrême honte les veut souffrir, pourquoy sa Iustice les laisse-t'elle impunis ? Iugez vous mesme quelle admiration merite cette conduite. Mais voicy bien vn plus raisonnable sujet d'estonnement. Lors que la malice triomphe, la panure vertu n'eft pas seulement priuée des recompenses de son merites mais encore les Scelerats la foulent aux pieds, & comme si leurs crimes estoient insoluables, on la rend caution des Jupplices qu'ils deuroient souffrir. Voir ces desordres dans l'Estar de celuy qui void rout, de

PHILOSOPHIE, LIVERIV. celuy dont le pouucirest infiny, de celuy qui ne peur vouloir que le bien, c'eft vn mai-heur que personne ne scauroit, ny assez plaindre, ny assez admirer. P. A la verité s'il estoit ainsi que tu dis, les hommes n'auroient point encore veu de semblable prodige: feroit-il possible que dans la maison d'vn si sage Perede-famille, les plus chetifs vases tinssent le rang des plus precieux meables ? Il n'en va pas ainsi : Car si les veritez que nous acions establies, demeurent fermes dans ton esprit, tu connoistras à la faueur de ce grand Roy de qui nous parlons, que les Bons sont tousiours puissans, & les Meschans foibles; que les Vertus ne sont iamais sans recompense, ny les Crimes sans chastiment ; que le bon-heur caresse tousiours les gens-de-bien, la où les Meschans ne reçoinent que des disgraces de la Forrune. Tu connoiftras beaucoup d'autres choses, qui temonstreront l'injustice de tes plaintes, & en adouciront l'aigreur. Et par ce que mes instructions t'ont fait voir la vraye beatitude, &c le lieu de sa demeure, retranchant tout ce qui n'est pas necessaire, ie te veux marquer le chemin, qui te menera fans detour dans ta maifon ; & pour te rendre le voyage plus aifé , ie veux donner des aisses à ton esprit, afin que tu me deferes toute la gloire de t'aupir remené dans ta douce Patrie.

# POESTE I.

Ar quii ne ssait que s'ay des aisses.
Qui d'un effort ambirieux,
Pour voir des beautez eternelles.
Par sois me rauissent aux Cieux;
Alors mon ame glorieuse
Braue ce dernier Element.
Et d'une æilade dedaigneuse,
Voit l'air dessou mes pieds s'abaisser humblement.

Et puis passant sur cette slame. De qui l'innocente chaleur Ne souffre pas mesme le blasme.

Εi

80. LA CONSOLATION DE LA De changer au Ciel sa couleur, Elle marche dans l'Eclyptique; Et suimant le pas du Soleil.
Elle fait voir que cet unique.
Quoy que Pere du Iour, n'est plus le nompareil.

Ou bien se joignant à cét affre.

Qui tout pensif semble resuer

A nous chercher quelque desaftre.

Au premier point de son leuer.

Elle suit ses belles brunettes.

Qui sans exciter aucun bruit.

Taschent auecque les Planettes.

De dissiper l'horreur de la plus noire Nuit.

Apres cét innocent commerce.
Elle renient comme un esclair
Au dernier Ciel qu'elle trauerse.
Pour s'arrester au haut de l'air:
Là contemplant ce puissant Maistre
Dont les Esclaues sont des Roys.
Elle commence de connoistre.
Que c'est sa volonté qui nous donne nos Leix.

Si ton esprit peut auoir place
Sur le haus de cét Element,
En tournant vers le Ciel ta face,
Tu serau ce bon iusgement;
Cest bien une lourde ignorance
De souhaiter un autre lieu;
le dou auoir la souuenance
Qui ie n'ay pour Pays, que le Pays de Dieu,

Quest tu veux renoirla Terre
Le triste sejour de la Nuist.
Où le seul esclat de tonnerre
Fait va peu de iour & de bruit.
Tu verras ces superbes Princes.
Quon sert par des soins insinis.
Dans milieu de leurs Prounces
Estre, quoy qu'ils soient Roys, Esclames & Bannis.

#### PROSE II.

Dieu que vos promesses sont magnifiques! le ne doute pas pourtant, que vous ne les puissiez degager, ie vous prie de ne point faire languir vn desir que vous auez eueillé en moy. P. Tu dois premicrement reconnoistre que iamais les Bons ne sont foibles, ny les Scelerats puissans, ce qui suit l'vn de l'autre. La raison de cecy se prend de la contrarieté du bien & du mal : si l'on peut monstrer le pouuoir du bien, la foiblesse du mal est aussi-rost reconnue; si l'impuissance du mai est euidente, la fermeté du bien paroist incontinent. Mais afin que cette verité ne soit point soupconnée de paradoxe, ie veux establir ma proposition. Deux choses concourent ordinairement aux actions, la volonté & le pouuoir ; mais ils sont tellement conjoints, que iamais vn effet n'est produit du premier, que par le secours du second. On n'entreprend iamais ce que l'on ne desire pas, & si le pouuoir manque, la volonté est inutile. D'où tu pourras apprendre vn defaut de puissance, en celuy qui n'obtient pas ce qu'il desire, & si tu vois qu'vn autre ait fait quelque chose, ne doute point qu'il ne l'ait voulu faire. D'où il est éuident que l'on est puissant en ce qu'on peut quelque chose, & foible quand on ne le peut pas. Te souviens-tu que l'ay monstré que les inclinations des volontez humaines, quelques differentes qu'elles foient, se portent toutes à la beatitude? Te souviens-tu que la beatitude ne peut consister que dans le bien, & partant qu'il est impossible de souhaiter l'vn sans desirer l'autre? Tu ne sçaurois pareillement ignorer, que les Bons & les Meschans ne sont pas contraires dans le dessein d'estre heureux , bien qu'ils le soient en leur façon de vie. Mais voicy vne difference qui est entre eux, c'est que les Bons sont rendus meilleurs par la jouïssance du bien qu'ils cherchent, & les Meschans ne l'estans pas, ne peuuent posseder le vray bien. On pourroit trouuer estrange que les vns & les autres ayans les mesmes pretentions,

LA CONSOLATION DE LAT ils n'avent pas le mesme succez : d'où vient cela? de ce que les vns sont foibles & les autres pullans. B. Quiconque ne penetre pas ces veritez, ignore la naeure des Estres, & ne sçait pas ce que vaut vne raison. P. Si deux hommes auoiene vne mesme fin . & one l'vn d'eux vinst à l'obtenir par vne action naturelle, & l'autre seulement par imitation, lequel estimerois-tu le plus puissant? Pour te donner ma pensée, le veux me seruir de cette comparaison. La puissance de marcher est naturelle à l'homme, faisons que quelqu'vn se ferue de ses pieds, & qu'vn autre n'en ayant pas l'vsage libre, employe ses mains à courrir, lequel des deux Bera le plus robuste ? ic veux croire que tu as affez bon esprit pour preferer la nature à l'artifice. Il n'est point d'homme si pesant & si engourdy, qui ne se porte au desir du bien : les vns le recherchent dans l'exercice de la versu, les autres dans les dereiglemens de leur conuoltife, qui ne sont pas les moyens propres pour y arriver. B. Ie comprends bien vostre discours, & cerres il suit des propositions que l'ay receues, que les Bons sont puissans, & les vicieux foibles. Quand le Medecin commence d'esperer, c'est vn figne que la Nature s'aide; puilque ton esprit se fortifie, & que les difficultez d'vne verité embrouillée me l'arrestene pas, ie te veux marquer sout plein de raisons. connois-tu pas l'impuissance des homines vicieux, en ce qu'ils ne penuent arriver où l'inclination les pousse : que seroit-ce s'ils estoient priuez de cette ayde naturelle, qui les contraint quasi d'estre heureux? Considere maintenant combien la foiblesse des meschant est extreme. Ce n'est pas en des choses de peu que leur impuissance se rend remarquable, mais dans l'acquisition des vrays biens, en quoy le pounoir des bons paroift auec esclat. Car si quelqu'vn estoit alle si auant qu'il n'y eut plus de terre pour faire 'de nouuelles desmarches, ne croirois-tu pas qu'il auroir bon pied? fais le mesme ingement de celuy qui n'a plus rien à edesirer, puis qu'il possede tout. Cette consideration descouure clairement que ceux qui ont des vices, n'ont point de puissance : Car ie vous prie, pourquoy les meschans laissent-ils la vertu pour le vice ? cela ne

PHILOSORNIES LIVA'S IV. vient-il point de l'ignorance du bien est-il rien de plus foible? Peut-estre qu'ils connoissent ce qui mes rite leur recherche, mais que leur inclination les en destourne. Vn choix libre'ne les porte-t'il point à la débauche? Certainement en ce cas là le vice ne fain pas seulement qu'ils ne soient pas puissans, mais qu'ils ne soient point du tout puis qu'il est veritable que ceux qui se destournent de la fin de toutes les Creatures, cessent d'estre de leur nombre. Ce qui semblera peut-estre extrauagant à quelqu'vn, de dire que les vicieux qui excedent de beaucoup les gens-de-bien, ne sont point du tout ; & neantmoins il est vray. ne dispute point que les Meschans ne soient en quelque façon; mais qu'ils soient, à parler dans la proprieté des termes, c'est ce que ie ne scaurois accorder. Comme on appelle vn Cadavre vn homme mort, & non pas simplement vn homme, de mesme ie souffriray bien que les Meschans soient; mais non pas qu'ils soient absolument & sans limitation. qui ne s'esloigne pas de sa nature, est, à precisement parler, & ce qui s'en derourne, n'est past On me dira que les Scelerars ont de la puissance, ie l'auoue, mais elle vient de la foiblesse, puis que tout leur pouvoit ne s'estend qu'au mal; que leur lascheré ne sçauroit éuiter. Si le mal n'est rien, comme nous auons prouué, les vicieux ne pouuans que du mal, ne penuent rien, & partant leur vertu fait voir leur defaut. Pour te donner une expression plus nette de cette verité, ne te souvient-il point que i'ay fait voir qu'il n'y a rien de si fort que le souuerain bien : il ne peut pas neantmoins faire le mal, que les Meschans font auecque trop de facilité. Donc puis qu'il n'y a que les gens-de-bien qui puissent tout, il est éuident que ceux qui peuvent seulement le mai, ne pouuent rien. De là vient que i'ay monstré que la puis. sance estoit entre les choses souhaitables, & que tout ce qui merite du desir, se rapporte au vray bien. Il n'est point d'esprit assez brutal pour croire que la puissance de faire vn crime soit vn bien relle n'el donc pas objet d'yn souhait raisonnable. Reprenez maintenant ce discours. Toute puissance est à desirer, elle du vice ne l'est pas, donc ce n'est pas vn pouuoir.
Voicy yne belle parole de Platon: la seule sagesse peue ce qu'elle desire, la malice pratique ce qui luy est aisé, mais elle ne vient pas à bout de tout ce qu'elle enterprend. Les Meschans sont de vray ce qui les slate dans le dessein de se procurer du bien, neantmoins ils ne l'obtiendront iamais, puisque les crimes ne peudont estre beureux.

# Poesie II.

DEponille ces grands Roys que su vois dans l'ynoire
Recenoir les respetts que l'on doit à la gloire,
Qui les fast Majestez.:
Essons ces Soldats que des ont pleus fieges,
l'escarlate & l'argent ne sont pleu que des pieges,
Qui leur parant le corps, sorcent leurs libertez.

Aussi tost que l'esclat qui nous les rendoit braues Commence à s'eclipser, ils deuiennent Esclaues, Et leurs desirs Tyrans:

L'infame passion de l'impudique stame Se saisis de leur cœur, & consume leur Ame Des sunestes ardeurs de ces seux deuorans.

La colere essemant les bouissons de s'à rage, Fait faire à leur raison un funeste naufrage Sous ces stots bilieux, Et cette noire humeur, qui fait mourir la joyé, Les ris & le plaisir, donne leur œuv en proje Aux funestes objets, qui s'offrent à leurs yeux,

L'esprit leur promettant soutes choses prosperes, Entretient leurs souhaits des grotesques chimeres De ses illusions:

Qui donc de tous les Roys se flatte d'un Empire, Puis qu'il se voit suiet, & mesme qu'il souspire Sous les injusées loix de tant de passions?

#### PROSE TIT.

E vois-tu pas maintenant la honte du vice & la V gloire de la vertu? n'apprens-tu pas de là que le merire n'est iamais sans recompense, ny les crimes fans supplice ? De toutes les choses que l'on entreprend, la fin en est tousiours le prix ; ainsi la couronne est le motif & la recompense de la course. Nous auons monstré que la felicité est le seul bien pour qui zoures les actions des hommes se font : le mesme bien est donc le prix de ces actions. Il est certain que le bien ne peut estre separé des Bons, puis que leur bonté ne se prend que de l'vnion qu'ils ont auec lay donc les bonnes mœurs ne manquent iamais de la reconnoissance que la iustice leur doit. Que les orages & les tempestes battent tant qu'elles voudront la teste du Sage, il leur sera tousiours impossible d'abbatre ou de flaitrir sa Couronne, puis qu'il est certain que la malice d'autruy ne peut nuire à sa vertu. Que s'il prenoit ses contentemens d'vu bien estranger, sans doute celuy-là mesme qui luy en auroit donné la jouissance, luy en pourroit causer la perte. Mais puis qu'vn homme de bien n'est heureux que par ses propres vertus, il commence seulement de ne l'estre plus, quand il commencera d'estre vicleux. En outre, si vne recompense est seulement desirable parce qu'on l'estime vn bien, peut-on croire que celuv qui possede le Souuerain, soit sans recompense ? Souniens toy que le bien estant la beatitude, celuy qui est bon, est Bien-heureux; mais de quelle felicité? de celle qui le fait Dieu. Le prix de la vertu est donc de cette nature, que les fiecles ne le consument pas, qu'vne puissance ennemie ne l'amoindrit en rien, & que la malice ne l'altere point du tout. Cela estant, vn Sage ne peut ignorer les supplices de ceux qui ne le sont pas; puis que le bien & le mal estans contraires, ils doiuent estre opposez en leurs effets, qui sont les recompenses & les peines; & partant comme la bonté est le prix des Bons, la malice est le salaire des Meschans. Et ainsi s'ils veulent auoir de raisonnables pensées de ce qu'ila

POESIE III.

homme, ne pouvant arreindre à la condition des . Dieux, est ravalé à celle des bestes sauvages.

Le Sage Prince de Nerite Agité du vent & de l'eau, Qui suns respett de son merite, Kasaboient d'abysmet son maisseau. Vinterfin chostr son affle Au bord de cette charmanté Isse , Où Circé messe son poison Aux trisses maux d'une Elegie , Qui par l'essor de sa magie Renuerse le bon sens & trouble la raison.

Aprés que cette main stanante

A dresse ses enchantemens,
Celuy qu'une forme riante
Cachoit sous ses lineamens.
Emprente la hure sausage
D'un Sanglier escumant de rage;
L'un se vient en Lyon mouler,
Cét autre prend d'un Loup la forme,
Et sous cette sigure enorme.
Taschant de discourir il commence à hurler.

Cettuy-cy sous la peau tannée
D'un Tygre rodant la maison,
Commence une asire destinée
Sans murmurer de sa prison:
Vn autre se tourne en Panthere,
Et voulant plorer sa misere
Treuue, quoy qu'il ais des mal-heurs:
Que la puissance de ces charmes
Taris la source de ses larmes,
Sans pouvoir d'un souspiir soulagerses douleurs.

Mais quoy que le grand Dieu Mercure
Deliure Vlyse de sei maux,
Empeschant quelqu'autre figure
De l'ajousser aux Animaux:
Dessa les Soldats de sa troupe
Se sont chargez en cette coupe,
Rien d'eux ne leur demeure plus,
Que ce noble esprit qui deplore
Le Monstre qui les deshonnore,
Mais ces iustes sous pirs deujennent superssus.

Cette vertu west pas entiere

LA CONSOLATION DE Qui ne transforme que le corps, Nous awons une autre forcierre Qui va plus loin que le dehors; C'est nostre passion brusale, Qui d'une puissance fasale, Change nos caurs & nos esprits, Et fait que la raison souspire, Sous l'insussice d'un Empire, Qui merite de nous seulement du mespris.

# Prose IV.

l'Est sans iniustice qu'on peut croire que les Meschans font des bestes sauuages ; quoy qu'ils pasoissent hommes au visage, ils sont brutes en leurs deportemens. Mais il seroit à desirer que la malice leur ayant donné la cruauté des animaux, elle leur eust laissé l'impuissance de nuire aux gens-de-bien. P. Aussi n'en ont-ils pas le pouuoir, comme ie feray voir autrepart, & si l'on auoit ofté aux Meschans ce qui semble leur donner la liberté de mal-faire, leurs peines seroient plus de moitié soulagées : Car il est certain (quoy que le sens-commun ait de la peine de s'accorder à cette verité ) qu'ils sont plus miserables, par le succez de leurs mauuailes volontez, que par l'impuissance de les produire. Parce que si c'est vne grande misere de vouloir vn mal, c'en est vne extréme de le pouuoir, puis que sans la puissance, vn mal ne seroit qu'vne mauuaife penfée. D'où tu peux recueillir ( chaque mal trainant fon infortune ) que ceux qui desirent pouvoir faire vn crime, ont trois differentes mesures. B. Vostre opinion est la mienne; mais afin de les voir deliurez de ces mal-heurs, ie les voudrois bien voir sans cette deplorable puissance de faite des crimes. P. Peut-eftre que cela leur arriuera plustost que tu ne voudrois, & qu'ils n'esperent. Il n'est rien parmy tous ces Estres qui finiront vn iour, qui doine paroistre de longue durée à vne ame immortelle. Ces grandes pensées & ces desseins presque infinis, s'euanouissent en yn moment; ce qui soulage la condition

celuy dont les mors sont amoindris par la participation de quelque bien ? Si cela est, les Meschans ont quelque bien conjoint à leur mal, lors qu'ils soustrent; puis que la vengeance d'vn crime est vn bien de Iustice, comme ceux qui pechent sans correction, sont rendus plus miserables par l'impunité, qui est vn des mauuais essers de son contraire. Le vice est done plus heureux dans les peines qui le chastient sans pitié, que dans les donceurs qu' se statent auecque.

LA CONSOLATION DE LAcomplaisance. Si tout ce qui est iuste, est bon stour ce qui n'est pas équitable, mauuais, le chastiment: des crimes est vn bien , & leur impunité vn mal. B. Ce discours a vne tres-bonne suitte; mais ie vous conjure de me dire, si les Ames ne treuvent point de supplices aprés que la mort les a desliées de leurs corps. Oily certes il y en a, dont la difference est notable; dautant que les vns ne cherchent que la peine des criminels, par la cruauté de leurs gesnes, & les autres les purifient dans le doux Purgatoire de leurs tourmens; mais mon dessein ne m'arreste pas à ce discours. Ie t'ay fair voir iusques à maintenant que la puissance des Meschans n'est pas injuste, puis qu'elle n'est point du tour. & que les vices que tu estimois impunis, ne sont iamais sans supplices. Tu as appris que l'injuste licence dont tu demandois la ruïne auecque tant de vœux , n'est pas de longue durée, & qu'elle estoit miserable si elle duroit long-temps, & eres-mal-heureuse si elle ne finissoit iamais. En suite tu as reconnu qu'vn vice iustement puny a quelque messange de bien . & au contraire qu'vne faute impunie est vne misere toute pure; d'où il faut necessairement recueillir, que les vicieux sont beaucoup plus seuerement chastiez par des impunitez criminelles, que par des supplices raisonnables. B. Vos raisons sont pleines de lumiere, mais de vray, si ie considere le iugement des hommes, ie ne les treuue pas seulement indisposez à le croire, mais encore à les ouir. P. le ne m'estonne pas que les aueugles ne voyent goutte, & qu'il est de certains Oyseaux qui n'ont point d'autres tenebres que la lumiere, ny d'autre iour que la nuit. Leur pensée regardant leur affection; non pas la nature des choses, ce n'est pas merueille, s'ils estiment que l'impunité des crimes soit vn bonheur. Pour toy, considere ce que la Loy eternelle ordonne. Si ton jugement s'arreste au bien, n'attends pas ton salaire de la sentence d'vn Iuge ; le choix que tu as fait du plus équitable party, te sert de recompense; si tu fais le contraire, ne cherche point d'autre vangeance, que ton erreur; tu te condamnes toy-mel-

me à la milere. De melme que si tu retires ta veue du

PHILOSOPHIE .. LIVE EIV. Ciel pour l'arrefter en Terre , tantoft ta penfée fera dans les Aftres, & maintenant dans la boue. Le Peuple ne fair pas ces belles reflexions, deuons-nous pourrant ainster nostre jugement aux brutales pafsions de ceux qui ne doiuent passer que pour Bestes? Si quelqu'vn ayant perdu les yeux, oublioit mesme d'auoir veu clair, & qu'il creust neantmoins posseder toutes les perfections, de l'homme, ne ingeriezvous pas qu'il n'en auroit pas mesme la partie raisonnable ! Ie suis assurée qu'on ne m'accordera pas qu'il vaur mieux souffrir vne injure, que la faire, & routesfois cette verité doit estre sans opposition. Ie veux te le faire auouer. N'est-il pas certain que celuy qui est vicieux, est digne de quelque peine n'est-ce pas vne chose affeurée que les Meschans sont miserables? il faut: donc auouer que ceux qui sont coupables de quelque peine, sont mak heureux. Or dis moy maintenant, li tu estois Juge, ordonnerois-tu des peines à celuy qui seroit auteur de l'offense, ou bien au suict : ode l'injure ? sans doute tu chercherois la satisfaction de l'outrage dans la douleur de celuy qui l'auroit : faite. Donc celuy qui fait vne injure, est plus miferable dans con opinion, que celuy qui la recoit; & liniustice est le mal-heur de celuy qui la fait, & non pas de celuy qui la souffre. Il est vray que les Orateurs taschene de donner de la pitié aux luges, par le fecit des outrages que l'innocence reçoit, bien que ceux qui en sont la cause soient plus dignes de compassion, que ceux qui en ont porté les incommoditez. Et certes les Accufareurs ne deuroient conduire les criminels aux luges que comme des malades, qui se doiuent guerir par des chastimens, & ainst leur accusation les defendroit. Veritablement, si les Meschans auoient encore assez de lumiere pour apperceuoir la vertu, ils verroient que le seul moyen d'effacer les laideurs du vice ce feroir d'en receuoir la peine. qu'ils n'auroient garde d'estimer vne misere. Et ainsi la defense d'vn Aduocat les offenscroit, ils s'abaildonneroient aux accusateurs . & toutela faueur qu'ils attendroient du Juge, seroit la seuerité de leurs Arrests. D'où tu peux apprendre que les Sages n'ont

94 LA CONSOLATION DE LA point de haine; car qui peur haïr les bons à moins que de se declarer sou? pour les Meschans ie ne voy pas que l'auersion qu'on a d'eux, soir raisonnable, puis que la malice est vne maladie de l'esprit, comme la langueur est vne infirmité du corps. Vn homme de iugement ne se sasche la mais contre la sièure, mais il tasche de la guerir: ainsi doir-on auoir de la compassion pour les Meschans, & ne se pas tant dépiter con-leurs désauts.

## Poesie IV.

A Quoy bon de chercher le fond des precipices Et les rigueurs du fort? Si vous voulez mourir , vous les aurez, propices Sans courir à la mort.

La mort vient en son temps, elle approche nostre heure,

Et nous mene au trespas;
Au lieu de nous fascher de sa longue demeure
Elle anance ses pas.

Les Lyons & les Ours nous font fentir la rage De leurs rebellions : Nous appellons pourtant & le fer & l'outrage Au Jecours des Lyons.

Vn disferent de mæurs & de façons-de-faire Nous met le fer en main: Quoy faus-il pour si peu l'un l'autre se dessaire D'un courage inhumain!

Veux-tu suinre la Loy d'une inste Police, Ayme les gens-de-bien: Souffre auec pirié l'esfort de la malice Et ne l'irrite en rien.

# PROSE V.

V merite des Bons & des Meschans; ie reconnois leur felicité & leur mifere; mais ou ie me trompe, ou la Fortune a quelques biens messez à ses maux. Et en verite ie ne me scaurois persuader qu'il y ait vn homme sage si mal auisé, que d'aimer mieux estre banny, pauure, & chargé de mépris, que d'auoir de grandes richesses, d'estre puissant & honoré dans son propre pays: puis qu'il est certain qu'vne heureuse sagesse est plus veile, & se deriue micux à ceux qui sont sous sa conduite, qu'vne vertu qui est foible & necessaire. Et puis les prisons n'ont-elles pas esté basties pour les crimes ? les loix & les supplices n'ont-ils pas efté ordonnez contre les Meschans? Le vice rauit la recompense des vertus, & la vertu souffre les supplices du vice. A vray dire, ie ne scaurois pas assez admirer de voir vn changement si deraisonnable, en ignorant la cause : le desirerois l'apprendre de vous. Mon estonnement seroit moindre si le pouvois me persuader que le hazard gouvernast le Monde ! mais ce Dien qui fait du bien aux Bons & du mal aux Meschans, & le plus souvent du mai aux Bons, & du bien aux Mefchans, estant celuy qui le conduit, mon esprit ne peut treuuer la difference qu'il y a de sa prouidence au rencontre de la Fortune. B. Ce n'est pas de merueille ignorant l'ordre du monde, que tu l'estimes confus : neantmoins tu dois commander à ton esprit de croire que le Gouverneur du Monde estant bon , la conduite n'en peut estre mauuaise.

### POESIE V.

S I quelqu'un ignoroit que les aftres de l'Ourfe Sont attachez, au Pole, & commence leur courfe A ce point où le Ciel n'a point de mouuement. Et pourquoy ce Cocher, qui suistoussours la pisse De la belle Calisse, p4. LACONSOLATION DE LA Samble compter ses pas, & vassi lentement, Qu'il est tout le dornier à se plonger dans tronde, Bien qu'il soit des premiers à se monstreram Mondes, Sans faillir celuy-là n'aura iamau compru Que Dieu les ait appris,

Que la Lune pasmant, se cache som ces voiles Que luy pressent la nuitt, qu'elle rend aux estoiles L'esclatante beauté, qui fast que nom voyons, La vulgaire s'esment, ér crost par ignorance

Qu'en cette defaillance Ce bel aftre se meurt, & qu'il perd ses rayons: Leurs mains battent l'airain, & pay des cris sunebres. Leur bouche injustement accuse les tenebres D'enseuelir le iour de ce rare slambeau. Dans l'horreur du tombeau.

Cest sans estre surpru que nou voyons l'orage D'un vent impetueux amener au riuage Ces montagnes de slots, qui menacent les Cieux: Cest sans nous estonner que la neige ér la glace Perdent toute leur masse;

Alors que le Soleil les approche des yeux; La cause d'un esset se la issant reconnoistre. Ne produira plus rien, qui ne puisse parostre Sans exciter en nous ces transports innocens. Qui rauissent nos sens.

Ostez la rareté, que verra-t'en d'estrange? Que l'ambre seit commun. ce sexa de la sange? La pureté de l'or ne seroit plus de pris Si la prossussion de l'aueugle Fortuue

Nous la rendoit commune: Ce quise voit souwent, vient en sin à mespris: Qu'on ignore plus rien où serant ses Oracles? Ces sublimes discours, qu'on passoit pour miracles. Deuenant important lassent nos sentimens.

De leurs rauissemens.

# PROSE VI.

Lest ainsi; neantmoins puis que c'est à vous de L decouurir les raisons qui nous semblent cachées, ie desire que vous me declariez les causes de cegrand miracle. Vous ne m'engagez pas à vne perite entreprise ( reprit la Sagesse, en souriant ) le combat d'Hercule contre l'Hydre n'estoit pas plus penible : à peine auray-ic satisfait à vne difficulté, que la mesme matiere nous presentera vn grand nombre de questions qu'il sera impossible de resoudre qu'à l'ayde d'vn fort & puissant genie. Il ne s'agit icy que de la Prouidence de l'ordre, du hazard des cuenemens impreueus, de la connoissance, de la predestination dinine, & de la franchise de nostre vosonté. Tu vois l'importance de ce discours. Quoy que le temps nous preste, ie veux pourtant te decountir quelques veritez, puis que leur connoissance fair vne partie de ta guerison. Que si la douceur d'vn air de Mulique te flate, il faut vn peu en differer le plaisir, pour te rendre attentif à celle de la raison. Tout ce qui reçoit la vie par la naissance & par la suite des generations, & sout ce qui a du mouuement, a ses causes, son ordre & son reglement de la constante fermeté de Dieu. C'est de la simplicité recueillie en elle-mesine, que toutes choses prennent leur bransse, & nous appellons ce soin consideré dans Dieu, Prouidence, & si nous le rapportons aux effers qui fortent hors de luy, les Anciens le nomment Destin. Ces deux choses paroistsont differences à tous. ceux qui connoistront leur nature; dautant que la Prouidence dans Dieu, n'est rien que la raison diuine qui conduit les Creatures, & le Destin est la disposition que la Prouidence met dans l'ordre de leurs La Providence embrasse toutes choses, quelques differentes & infinies qu'elles soient; mais le Destin marque les mouvemens particuliers des Estres, les dispose en leur rang, leur donne leur forme & leur durée : de sorte que cette disposition rapportée à la connoissance de Dieu, n'est que ce que nous ap-

LA CONSOLATION DE TA pellons Prouidence; mais considerée dans le cours des temps,& dans la suite qu'elles ont entre elles, nous la nommons Destin. Quoy que ces deux choses soient differentes, l'vne depend de l'autre, parce que l'ordre du Destin est vn effet de la Prouidence. Car comme vn Architecte conceuant l'idée d'vn ouurage, le fait en quelque façon tout à la fois, & par après il le digere dans l'execution; de mesme Dieu prend les desseins de tout par la Prouidence, & le manie exterieurement par le Destin. Soit donc que le Destin recoiue ses mouuemens de quelque Divinité, soit qu'il prenne ses impressions de l'Ame, ou de toute la Nature,& de la force des Anges,& l'artifice des Demons. ou de l'influence des Aftres; soit que toutes ces choses concourent à cet ordre, il euident que la simple & constante Idée de tout ce qui est à faire, n'est rien que la Prouidence de Dieu; & que le Destin est comme la main de cette Prouidence, qui met les choses faisables dans la suite successine des temps, ou bien elle est comme le nœud toufiours coulant des Creatures. De là vient que rien n'est soustrait à la Prouidence, non pas mesme le Destin, qui ne s'estend pas à tout ce que la Prouidence conduit ; daurant qu'il est des choses, qui pour estre vnies à l'essence immobile de Dieu, sont au dessus du bransle du Destin. Cette comparaison te rendra ma pensée intelligible. plusieurs globes qui se tournent sur vn mesme gond, celuy qui s'approche le plus du milieu, est comme le centre de tous les autres, à l'entour duquel ils se tournent : celuy-là au contraire qui a plus de circonference, fait vn plus grand detour. Que si quelque chose s'vnit à ce milieu, il se ramasse & se restraint sans s'espancher au dehors. Ainsi d'autant plus que quelque chose se separe de la premiere intelligence, d'autant plus est-elle soumise au Destin ; & celle-là est d'autant moins suiete à sa disposition, qu'elle est plus vnie à cette base de toutes choses, parce que la fermeté de ce premier Estre l'esseue au dessus des necessitez du Destin. Donc ce que le raisonnement est à la puissance de discourir, ce qui est engendré, à ce qui produit, le temps à l'eternité, le cercle à son centre; le

Philosophie, Livre IV. mesme se rerreuue dans les changemens du Destin referez à l'estre simple de la Prouidence. C'est ce Destin qui conduit les Aftres, & qui bransle le Ciel; c'este luy qui lie les Elemens, & qui par des vicissitudes continuelles, les fair changer de face & de nature; c'est luy qui continue & conserue les especes par la suite des generations, & la production des graines; c'est luy pareillement, qui manie toutes les fortunes des hommes, & qui met l'ordre dans leurs actions; lesquelles prenans seur conduite de cette Prouidence que nous auons dit estre immobile, sont par vne suite necessaire exemptes de changement, Et ainsi les Estres sont tres-bien gouvernez, s'ils ne se tetirent de cette Prouidence, à qui seul appartient de mettre l'ordre & le rang inuiolable entre les causes qui maintiennent toutes choses, pour sa propre immutabilité. De là vient que vostre esprit ne pouvant penetrer les liaisons de cét ordre, vous l'estimez plein de confusion, quoy qu'il n'y air rien de mieux reglé, & que chaque Creature tende au bien par sa seule direction. La raison de cecy est, que les Meschans mesmes ne cherchent le mal que sous l'exterieur du bien ; & partant s'il arriue que quelqu'vn se destourne du bon chemin, c'est son erreur qui le trompe, & non pas cét ordre qui le fait faillir. Mais quel plus grand déreglement (me dirastu ) que de voir les Bons & les Scelerats partager esgalement les biens & les maux, & viure tantost dans vne bonne fortune, & rantost en souffrir vne mauuaise? l'attendois cette objection. Quoy l'esprit des hommes s'en fait-il tant accroire, qu'ils estiment que les Bons & les Meschans ne doiuent point auoir d'autre fortune, que celle qui leur semblera équitable? Les sentimens des hommes ne s'accordent pas en ce point, puis que ceux qui meritent des recompenses au jugement de quelques-vns, sont dignes de supplices dans l'opinion des autres. Posons neantmoins le cas, que la distinction desgens-de-bien d'auecque ceux qui ne le sont pas, soit facile : peut-estre que l'on pourra penetrer dans le secret de leur genie, qui est comme le temperament de l'esprit. Ce n'est pas une petite connoissance, de sçauoir pourquoy les douceurs sont

fades à quelques-vns , & que d'autres trenuent les amertumes agreables; pourquoy certains malades ne se guerissent que par des remedes doux, là où les autres ne peuvent eftre soulagez que par des violens. Le Medecin à qui cette connoissance appartient , n'a point d'admirarion pour ces contrarietez. Les ames n'ont point d'autre lanté que les bonnes mœurs, ny d'aurres maladies que les vices; aussi n'y a-t'il que Dien qui puisse conseruer les premiers, & guerir les seconds : Car estant comme dans une eschauguerre. d'où sa Prouidence decouure toutes les plus secrettes necessitez des Creatures, il les soulage, donnant à chacune ce qui luy est propre. Et voila d'où naist cetre miraculcuse entresuite de toutes choses, qui se fait admirer de l'ignorance, & aymer de ceux qui en conpoissent la veritable cause. Et afin que le ramasse en peu de mots ce que nostre raison peut comprendre de la profonde science de Dieu; ce que son erseur croic estre rres-iuste, ne l'est pas dans l'estime de cette Prouidence qui sçait tout. Lucain nostre bon amy n'a-t'il pas laissé par escrit : Que les Dieux & Caton ne s'eftoient pas accordez à vn mesme party dans la guerre de Pharsale, puis qu'ils fauorisoient celuy qu'il condamnoit. Tu vois donc que tout ce qui se fait contre ton iugement, ne laisse pas d'estre l'ordre naturel des choses, bien que dans ta pensée ce n'en soit que la confusion. le veux neantmoins qu'il se treuue vn esprit si bien fait, qu'il n'ait que des iugemens conformes à celuy de Dieu. Veritablement la vertu des hommes oft si delicare, qu'elle est au hazard de quitter l'innocence, si elle ne peut retenir sa fortune. Ne faut-il donc pas que la bonté de Dieu s'accommode aux foiblesses de ceux que l'aduersité peut changer ? Est-il quelqu'vn si parfait que sa vertu le fasse approcher bien pres de Dieu ? sa Prouidence toute sage ne permet pas seulement aux maladies de le toucher : Car comme a dit quelqu'vn qui a de plus nobles pensées. que moy: les verrus composent le corps d'vn homme saint, & en font les parties. De la vient fort souuent que l'on defere toute la conduite des affaires aux gens-de-hien, afin que la malice des meschans soit re-

PHILOSOPHIE, LIVRE IV. primée. Cette meine Prouidence melle les biens & les maux pour quelques-vns ; elle fouffre que d'autres foient agitez, afin que leur patience se fortific par l'vfage des choses ameres, & dans des disgraces, de peur qu'vne prosperité trop molle ne les corrompe. Il se greuve des personnes qui craignent sans iugement ce qu'ils peuvent supporter sans difficulté : il en est d'autres qui mesprisent trop inconsideremment, ce qu'ils ne scauroient soustenir. & c'est à ceux-cy que Dieu fait reconnoistre leur remerité par l'impatience de leurs miseres. En voicy de rous contraires à ceuxlà : on a veu des hommes qui se sont acquis vne belle memoire dans la souuenance de la posterité, par vne genereuse mort. Quelques-vns ont laissé de beaux exemples, & fait paroiftre que la douleur ne pouuoit vaincre la vertu. Il n'y a point de raison de douter que tout cela reiissit à l'aduantage de ceux qui l'entreprennent, & mesme les Meschans ne recoiuent leur bonne & mauuaise Fortune que de cette source. Pour les maux, personne ne treuuera qu'ils les souffrent injustement ; puis que leurs peines sont leurs chastimens & nos instructions. Si par fois ils goûtent le Bien, les Bons peuuent prendre de là vne excellente preuue de la grandeur de la felicité, quis qu'elle se laisse mesme posseder aux Criminels. Ie remarque encore vne grande douceur en la conduite de cette Prouidence, sçauoir que pour retirer du vice celuy que la necessité des richesses y pourroit porter, elle luy en donne l'abondance; d'où il arriue que considerant ses vices & commoditez, il corrige ceux-là, de peur de perdre celles-cy s'& parcant il changera les manuaises mœurs, & pour jouir consiours de ses biens, il quittera ses crimes. Quelquefois vn trop grand bon-heur perd instement ceux qui le possedent. Quelquefois on donne la puissance de mal faire à quelqu'vn, afin qu'il donne de l'exercice aux Bons, & des supplices aux Meschans; parce qu'il n'y a pas plus d'intelligence entre les vicieux, que de paix entre ccux-cy, & les gens-de-bien. D'où la Prouidence nous fait voir ce grand miracle, que les Meschans deniennent Bons, par la jaintes y cieux, afin de n'e-

-LA CONSOLATION DE LA stre pas semblables à ceux qu'ils ne peuvent avmer: Il n'appartient qu'à la puissance de Dieu d'vser bien du mal & de le changer en vertu. L'ordre gouverne tout ; que si quelque chose se soustrait à sa conduite. ce n'est que pour y retourner d'vne autre façon, afin que le hazard ne s'vsurpe rien dans le domaine de la Prouidence. Il est difficile de comprendre tous les faints artifices de Dieu : & certes l'homme n'est capable ny de conceuoir, ny d'expliquer tous les ressorts de regre diuine Sagesse. Nostre curiosité se doit contenter de sçauoir que Dieu conduit toutes choses au bien, & que le bel ordre qu'il a mis dans le Monde. en bannit le mal, Et quoy que nos pensées y en treuuent beaucoup, si nous regardons cette Prouidence, nous les condamnerons. Mais ie m'apperçois que tu commences de te lasser de cette trop longue speculation, & que la force de ce difficile raisonnement te fait desirer la douceur de quelques Vers, reçois ceuxcy pour te preparer au discours suiuant.

#### POESIE VI.

Defires-tu que ta science
Penetre les secrets ressors
Qui maintiennent tous egrands corps,
Sans ober à l'inconstance?
Arresse ton esprit aux Cieux.
Et n'en retire point les yeux.

Ceft dans ces globes de Porphire Que la paix regne absolument. Sous l'adorable reglement Que Dieu conserue en son Empire: Latune preside au sommeil. Sans entreprise du Soleilr.

La brillante estoille de l'Ourse, Qui traisne son char à l'enuers, Servant de base à l'univers, Ne precipite point sa course,

Pour

Pour courir aux eaux de la Mer. Que les Astres sembleus aimer.

Ceft Vesper qui dit aux Escelles.
Aduances vostre mouuement
Dans les plaines du Firmament.
Luy qui leur dit, prenez nos voiles.
Car voicy reuenir le sour.
Qui se vout monstrer à son tour.

Ainsi l'amour tient son empire Parmy tous ces Peuples de seux : De mesme la guerre chez eux , Ne fait pau sensir son martyre . Le dessein de l'ambition N'excitant point d'asmosion.

L'accord de cette intelligence Assemble en un mesme Vaisseau La Terre, l'Air, le Feu & l'Eau. Rien ne trouble leur alliance. Pendant que cette aimable loy. Est l'estroit lien de leur soy.

Cest l'amour qui pare la Terre De l'esmail des plus belles sseurs, Et qui les nourrit de ses pleurs, Cest luy qui eanse ce cathers, Qui surprend l'Automne & l'Esté, Et qui leur oste la beausé.

Tout ce qui vit & qui respire, Ce qui naift, & qui voit le iour, Na point d'autre ame que l'amours Cest pareillement son empire, Qui commande au rigeureux sort De conduire tout à la mort.

Cependant l'Arbitre du monde Souftient tout ce grand Vniuers Dans des mounemens se diuers. 101 LA CONSOLATEOR DE LA Luy seul entretient catte ronde, Qui nous ramene les saisans, Iusqu'an milien de nos maisens.

Sans le soin de sa Prenidence.

Et le ferme appuy de sa main.

On ne reuerroit pas demain.

Cette admirable intelligence;

Cest sur luy que le monuement.

A son asseuré fondement.

Nous n'assons point d'autre canquire, Due les faintes loix de ce Dieu, Son aimable fein est le lieu, Où se termine noste suite: Ce doux amour qui nous maintient, Cherche la source d'où il vient.

#### PROSE VII.

Ois-ru maintenant le dessein de mon discours, & comme quoy toute condition est heureuse; puis que la fortune, soit qu'elle soit fauorable, soit qu'elle soit fascheuse, n'a point d'autre fin que de corriger ou de punir les Meschans . ou bien de recompenser & d'exercer les Bons, en quoy elle est equitable ou vtile. B. A n'en point mentit, vostre raisonnement est si appuyé qu'on ne le peut contredire, & si ie tourne ma pensée à cerre Prouidence, & à ce Destin que vous m'auez declaré, ie ne puis ignorer la cause de sa fermeté. Si faut - il pourtant auouer que ces veritez ne sont pas dans le sens-commun; d'autant que l'opinion ordinaire des hommes, est qu'il y a vne maugaife Fortune. P. le suis contente de m'accommoder à leur humeur, de peur que ma Philosophie ne semble ou cruelle, ou in-Ne m'accordes - tu pas que tout ce qui est veile, est bon? Tu ne le peux nier, ce qui corrige les vices, ou qui accroist les verrus, est

PHILOSOPHIE LIVERIV. profitable, il ne peut donc estre mauuais. tes , la Fortune de ceux qui cherchent les innocentes voluptez de la vertu, & qui taschent d'en treuuer le bon chemin, ayant ces qualitez, ne peut estre estimée fascheuse par le Peuple. Ne sera-ce point la condition des vicieux que l'on croira miserable, puis que son exercice est de chastier les Meschans ? Prends garde de n'auoir point de si manuailes pensées : nous auons fair voir clairement que la Fortune de ceux qui sont ou dans la recherche, ou dans la iouissance de la vertu, est zousiours bonne, & que celle des vicieux, ne scauroit estre que mauuaise, si elle continue dans l'iniustice. Et partant vn homme sage ne doit pas greuuer plus estrange de se voir trauaillé par les aduerfitez, qu'vn courageux d'entendre les cris & le bruit d'vne Armée ; daucane que la difficulté des souffrances sert de matiere à la gloire de l'vn, & à la sagesse de l'autre. Et de fait la vertu ne tire son nom que du courage, dont elle surmonte toutes les choses fascheuses; parce que le dessein de ceux qui font cas de la vertu, n'est pas de s'amollir dans les delices, mais bien de se fortifier dans les attaques de l'aduersité. Et partant, afin que les caresses d'vne bonne Fortune ne vous corrompent point, ou que les incommoditez de la mauuaise ne vous renuersent pas ; tenez vous fermes au milieu ; parce que tout ce qui est aux extremitez, n'a que l'apparence du bon-heur, & non pas le prix du trauail. Il est en vostre pounoir de faire vos fortunes, puis que celle-là mesme qui semble desagreable, exerce la vertu, & corrige ou punit les vices.

#### POESIE VII.

E grand Roy qui venges l'opprobre de son Frere En faisant d'Ilion un trifte cimetiere. Ne peut monter sur l'eau. Qu'il n'eust donné le sang de sin Iphigenie 104 LA CONSOLATION DE LA A ce cruel genie,

Dont la manuaise humeur retenoit son vaisseau.

Vlysse ne vit point sans une horreur extréme . Les sanglans appetits du Geant Polipheme . Ny son brutal repus ;

Man en fin le bon-heur, qui conduisoit ses armes Vangea ses justes larmes

Et paya ce banquet d'un funeste trespas.

Les glorieux trauaux de l'indomtable Alcide Bfteue son renom , & l'humeur homicide , Qui poursuiuoit sa mort ,

A seulement sermy pour marquer son histoire

Au Temple de la gloire.

Et pour nous faire voir que Hercule estoit sore.

Les hommes mi-chenaux ont senty sa Massue.
La pourpre de ce Roy denoit estre tissue
De la pean d'un Lyon:
Les Oyseaux dans le Ciel n'ont pû suir sa stesche.
Et luy seul a fait bresche
Autrefordu Serpent, qui faisoit saction.

Ses mains ont attaché les gossers de Cerbere , Diomede a seruy , par sa juste colere , D'auoine à ses Cheuaux Ce sul luy qui couppa la teste renaissante ; Cest sa force constante Qui joins Achelous à ses douze trauaux.

Celuy qui prend son nom du nom de la malicé. Et qui pour se couurir de la honte du vice D'un insame Larron. Semble sermer au vol la porte de son antre Alors mesme qu'il entre.

N'est-il pas un de ceux qu'il offrit à Caron?

Le Sanglier escumant, & le subtil Antée Wont-ils point veu sous luy leur fureur arrestée ? Et le robuste Atlas Na-t'il pas deschargé le Ciel sur son eschine, Sans qu'on pust à sa mine.

Inger de son fardeau, ny même qu'il fust las?

Mortels! oyez la voix de ces nobles exemples Qui riennent icy bus au milieu de nos Temples Vn rang tres-glorieux,

En surmantant les maux qui sont dessus la Terre; Pour vous faire la guerre,

Vous meritez le Ciel , & vous faites des Dieux.





# LIVRE V

PROSE L

A Philosophie ayant ainst discourar, comme i'apperceus qu'elle sournoit ses pensées à quelque autre dessein ,ie luy dis : vrayement vostre discours estasseuré, & tres-conforme à la dignité de vostre personne ; mais certes de reconnois en effet que la question de la prouidence est enueloppée de beaucoup d'autres difficultez. En premier lieu, ie desirerois sçauoir de vous s'il y a vn hazard, & ce que c'est. P. le ne veux pas rebuter wa seuf de tes fouhaits, ie m'en vais te contenter: la connoissance que tu desires n'est pas essoignée de l'veilité, bien qu'elle le soit de nostre dessein; le pourrois craindre que prenant vn si long destour, tu n'eusles pas assez de forces pour le chemin. B. Vous ne deuez pas apprehender cela, ce m'est vn repos que d'apprendre les choses qui m'agréent, & puis si vous establissez solidemene ce qui a de la connexion auecque le principal fuiet de vostre discours, il n'y aura plus à douter en la suite. P. Ie te veux obeir. Quelqu'vn pourra descrire le hazard, vn euenement qui artiue fans aucune conduite, & qui n'a point de causes necessaires de son existence. Mais ie veux que tu sçaches que le hazard n'est rien qu'vn mot sans agnification : Car y a-t'il apparence qu'il se fasse quelque chose par rencontre dans vn ordre qui est estably de la main de Dieu? Il y a long-

DHILOSOPHIE, LIVRE V. temps que cette verité n'est plus debattue de personne ; qu'aucune chose ne se fait de rien. Combien que cette proposition s'explique communément de la matiere, & non pas du principe effectif, neantmoins il faudroit auouer que si quelque chose naissoit du rien . qu'elle n'auroit point de cause. Que si cela est imposfible; ie conclus raisonnablement qu'il n'y a point de hazard. Quoy n'y a-t'il donc rien de fortuit? Ne fe fait-il aucune chose par aduanture ? n'y a-t'il rien parmy la production de tant d'Estres, à qui ces noms soient propres ? Aristote a donné la veritable response à cette demande dans sa Physique. Quand l'on fait quelque chose ( dit-il ) pour vne fin , & qu'il en teuffit vne autre contre l'intention de celuy qui agit, on appelle cela hazard, comme si quelqu'vn trauailloit dans fon champ à dessein de le semer, & qu'il treunast vn tresor; voila ce qu'on appelle fortuit, cela pourtant ne se fait pas de rien, dautant qu'il a des causes qui pour nous estre inconnues, ne laissent pas d'estre veritables. Et vrayement fi le Laboureur n'eust point trauaillé dans son champ, & que l'Auare n'y eust pas eaché son trefor, on me Peust pas treuvé. Le hazard n'est donc rien autre chose, que ce qui se fait par le rencontre de plusieurs causes qui agissent sans le dessein de l'Ouurier. Et certes celuy qui anoit caché son argent, n'auoit pas dessein de le faire treuuer, ny celuy qui labouroit sa terre, n'en auoit pas la recherche pour fin. Le hazard est donc l'effet de deux causes, qui concourrent à vne action, non pas tumultuairement, mais par vne secrette conduite de cette sage Prouidence, qui a estably le bel ordre, que nous admirons dans la Nature.

#### PORSIE I.

E Tigre se confond dans les eaux de l'Euphrate.
Ou le Soldat s'ensuit, quand il veut surmonter.
Et pui il se dilate
Retournant dans le list qu'il venoit de quitter.
E ilij

Si leurs eaux par apres font nounelle alliance.
Les charges qu'ils traisnoient, font les mesmes dessours,
Et le baseau s'aduance
Dans l'ordre & le dessein, que Dieu met en leurs
cours.

De mesme le hazard qui fait nos aduantures, Ques que nom le ingions le conduire sans loiz, Adans ces procedures, Le secret des protess des Monarques des Roys.

#### PROSE IL

TE commence de conceuoir que ce que volts dires.es L veritable; mais ie vous prie de m'apprendre si dans cette liaison des causes, l'homme conserue la franchise de sa liberté, ou bien si les mouvemens de sa volonté demeurent contraints fous cette farale chaifne. P. Vne Creature raisonnable est tousiours libre, & Dieu ne luy a donné l'vsage du franc-arbitre, que pour luy faire reconnoistre ce qui se doit ou desirer ou fuir. Sa volonté choisit ce qui est souhaitable. & s'esloigne de ce qui ne l'est pas; & ainsi ceux qui ont du discours, ont le pouvoir de l'essection. Mais cette puissance de vouloir n'est pas dans toutes les Creatures. Dans les Essences toutes pures & celestes, qui n'out point d'al-Iiance auecque la matiere , le ingement est esclairé , la volonté incorruptible, & le pouuoir d'accomplir leurs desirs inuioblable. Quant aux ames raisonnables, il est impossible de seur oster cette franchise, particulierement lors qu'elles se tiennent dans la contemplation du premier & souuerain Estre. Elles sont moins libres, quand elles s'abaissent aux choses sensibles, moins encore quand elles ont vnion auecque les corps ; mais de verité elles sont entierement eschaues, sors qu'elles oberssent à ses mauuaises inclinations, & qu'elles laissent l'empire de la raison. Car elles n'ont pas plustost retiré leurs yeux de la vraye & souveraine lumiere, qu'auffi-tost elles sont aueuglées. Et ainsi leur volonté mesme cause sa seruitude, & leur PHILOSOPHIE, LIVRE V. 109 franchise n'est libre qu'en ce poinct, qu'elle veut estre esclaue. Ce que Dieu qui voit tout dés l'exernité, connoist dans les veues de sa Prouidence, & le dispose felon les proiets de ses diuins conseils. Il voit tout s'iquentend tout;

## POESIE II.

H Omére nomme le Soleil
Le Createur de la lumiere ;
Le tout voyant , le nompareil ,
Quoy qu's n'ouure point sa paupiere ;
Ny sous la Terre , ny sous l'Eau ,
Où l'on ne vit iamais les seux de son stambeau.

Main le grand Diem de l'Vnimers
Demant qui tout est fait de verre,
Porte ses regards à trauen
Du corps solide de la Terre;
La nuit ne voile point ses yeux;
Bien que de sa noirceur elle ectypse les Ciema.

Ce qui fut, est & qui sera.

Est present à sa connoissance.

Et iamais rien ne bornera

Son eternelle intessigence;

Son ail passe de bous en bout,

Cest donc le vray Soleil qui luit & qui vois tout.

# PROSE III.

L'il m'est difficile de comprendre l'accord de la prefeience de Dieu & de nostre liberté. Car s'il est vray que sa Prouidence voit les choses dans l'aduenir, & qu'elle ne puisse estre trompée, il semble que cette prescience les rend necessaires. Et ainsi Dieu ayant veu de toute eternité, non seulement les actions des hommes, mais encore leurs conseils & les plus secrettes

ETO DREGREGEATION DE LA rolomor de leur cœur vie ne connois point de libersé, puis que cerre science qui ne peur estre grompée ... les a premenues. Aucrement fi l'euenement pouvoir estre changé, ce ne seroir plus vno prescience asseurée des choses furures, mais vne conjecture incertaine des euenemens possibles, ce qu'on ne peut penser de Dieu. De moy ie ne puis receuoir vne response par laquelle on tasche de se demesser de cette difficulté .. quand on dit que rien ne se fait parce que Dieu le preuoit, mais plustoft qu'il le voit, parce qu'il ne peut rien ignorer; & ainsi s'il y a de la necessité, elle regarde. la connoissance, & non pas son objet ; parce qu'il n'est pas necessaire qu'vne chose proueue arriue, mais il n'est pas libre que ce qui doit arriver, ne soit preueu. Comme si on estoit en peine de sçauoir si la prescience est cause de la necessité des choses futures, ou si la necessiré des choses futures est cause de la prescience. Pour moy ie veux montrer, quelque ordre qu'il y ait: dans les causes . la necessité des enenemens preueus, auoy que cette prescience leur laisse vne liberté toute: entiere. le me sers d'vne comparaison affez familiere. Si quelqu'en est assis, le iugement qui se forme de cerepos est necessairement veritable: & reciproquement, cette croyance est vrave, il est auffi necessaire qu'il foit assis. Il y a donc de la necessité en sous les deux, en l'yn d'eftre affis, en l'autre d'eftre veritable. Il n'eft pas neantmoins way qu'il soit assis, pour ce que l'on l'estime, mais on le croit, parce qu'il est veritablement; & ainfi quoy que l'vn foit la cause particuliere de la verité de l'autre, il semble neantmoins qu'il y ait. vne necessité commune entre ces deux choses. On peut faire le mesme discours de la Prouidence & des choses: futures: Car encore bien que l'euenement soit cause de la prescience, & non pas la prescience de l'euenement; neantmoins il est necessaire que ces choses futures soient preueurs de Dieu, & qu'elles arriuent comme elles ont esté preueues, ce qui paroist suffire à la ruine de la liberté. Voyons maintenant combien il est peuraisonnable de dire que l'euenement des choses qui se font dans le temps, soit cause de la connoissance eter-Belle de Dieu. Et de grace vouloir que Dieu prenoye

PHILOSOPHIEV LEVAE VI fe furur, parce qu'il doit arriver, n'est-ce pas le mesme que de croire que les choses passées sont la cause de cerre souveraine Prouidence? Mais comme il est necessaire qu'vne chose soir, quand ie sçay qu'elle est, aussi quand ie prevois vne chose, il n'est pas libre qu'elle ne soit pas future : d'où ie conclus que l'euenement d'vne chose preueue n'est pas euitable. De plus fi quelqu'vn prend vne opinion de quoy que ce foit, autrement qu'il n'est, ce n'est pas vne connoissance asseurée, mais une croyance incertaine, qui est fort essoignée de la nature de la science. Et partant si vne chose est future en sorte que son euenement ne soit pas necessaire, qui pourra sçauoir qu'elle doit arriuer? Car comme la science n'est point messée de fausseté, ny d'incertitude, aussi ne peut-elle estre autrement qu'elle est conceut. Voila d'où vient que la science est sans mensonge, d'autant qu'il est necessaire que chaque chose soit comme la science iuge qu'elle est. Comme quoy donc se peut-il faire que Dieu prenoye le futur, s'il est incertain ? Car si ce qu'il preuoit deuoir infailliblement arriver, peut ne pas arriver, il se trompe, ce qu'on ne peut dire, ny mesme penser, à moins que de se rendre coupable de blaspheme. Que s'il preuoit seusement qu'il peut estre, & ne pas estre, quelle connoissance est-ce là qui n'a rien de certain ny d'asseuré, & en quoy est-elle dissemblable à cet oracle ridicule de Tireffas ? Tont ce que ie diray, sera ou ne sera pas. Quel auantage auroit aussi cette prescience sur l'opinion des hommes, s'il iugeoir de l'euenement des choses incertaines comme eux? Que s'il ne peut y auoir aucune doute dans la science de Dieu, il faur auouer que l'euenement de ce qu'il preuoit, est necesfaire. Et partant il n'y a point de liberté dans les conseils & les actions de l'homme, que Dieu a ainsi arrestées à la necessité de l'enenement. Si nous receuons vne fois cete pensée ( reprit la Philosophie ) comme il semble que ce discours nous la doine donner, quel defordre metrons nous dans nostre conduite? En vain on ordonnera des peines & des recompenses à des actions dans lesquelles la volonté n'intervient point, & ainsi l'impunité des Molchans & le salaire des Bons

E vi.

LA CONSOLATION DE LA qui nous paroift iniufte, nous semblera tres-equitable, pource que la necessité aura contraint les actions des Meschans par l'infaillible necessité du succes ; & partant il ne faut plus chercher de distinction entre les vices & les verrus. De ces dangereux principes nai-Aroit cette mauuaise consequence : l'ordre de toutes choses venant de la Prouidence de Dieu, sans que le conseil des hommes y contribue rien du sien, que tous nos pechez & tous nos maux doitient eftre rapportez à l'Autheur de tout bien. Dont il ne faut plus auoir d'esperance, ny faire de prieres: Car ie vous prie; quel besoin de desirer ny demander ce qui est necessaire dans son euenement? Ce qui ruine entierement le commerce des prieres & des defirs entre Dieu & les hommes, puis qu'il n'y a que l'humilité de nos vœux, qui nous rende dignes de ses graces, & qui nous approche de cette lumiere inaccessible. Et ainsi il faudra accorder ce que i'ay tantost reconnu, que l'homme separé de son principe, recombe dans son neant.

# POESIE III.

Vel Destin ennemy, quelle triste amanture Trouble les doux accords de toute la Nasure ? Peurquoy deux verstex. Perdent-elles si-tost la bonne intelligence. On faisoit d'elles-deux une fainte alliance. Et qui les maintenoit sans contrarietez:

Pent-estre que le vray n'a iamau de querelle » Es que son amisié est pour tousours sidelle » Mau que nostre raison

Man que nojere rasjon. Ne pounant penetrer l'estroit naud qui le lie Aux aurres veriter, une sotte folie Luy veut persuader qu'il est sans liaison-

D'où vient donc que l'esprit fait tans de violence. Pour sonder les objets, & tirer connoissance De ce qui est caché? Connoiss-il les secrets qu'il tasche de connoisse à Rut 10050 HIE; LIVEE V. S'il né les connoist pas , ose-t'il bien paroistre . Et n'est-il point honteux de s'y voir attaché?

Qui s'est iamau éspris d'une chose inconnue? Qui la pourrois chereher, ne l'ayant samau veue? Et quand un heureux sort

Li quana un nouveux jor; Mettrost deuant l'Esprit la forme recherchés S'il ne la conneift pas elle est tousiours cachée; Et partant sous ses sens ne font qu'un vain essort.

Peut-estre que l'espris n'ayant point de commerce A la masse du corps ; qui maintenant trauersa Ses nobles mounemens ; Voyois les veritez de tant de belles chosés Dans l'estre de ce Dieu qui les tient toutes closes ; Et qu'il perd dans la chair sous cos beaux sentimens.

Celmy qui veut stauoir, n'a pas la connoissance, Mais ausse n'a-t'il pas une entiere ignorance. De ce qu'il veut stauoir. Mais révant à part soy, tout pense s'il s'amuso A regarder les traits d'une espece confuse. Qui rejoint par apres ceux qu'elle doit auoir.

### PROSEIV.

Oila (continue la Sagesse) la vieille querelle qui a tant trauaillé l'esprit de Ciceron dans ses Liures, qui traittent des Propheties, & que tu consideres si curieusement. Neantmoins personne n'en a encore bien treuué le nœud. La cause de cette ignorance vient de ce que tout le discours de la raison humaine n'est pas capable d'atteindre à cette simple prescience de Dieu: s'il estoit possible de la conceuoir, il n'y auroit plus de sujet de douter. Je taschetay de disciper ces ignorances aussi-tost que l'auray demessés les difficultez qui te troublent. Je voudrois bien sparoir en premier lieu, pourquoy tu ne veux pas recesuoir la response de ceux qui tiennent que la liberté a est pas sorcée par la prescience des choses, patce

que cette connoissance ne les rend pas necessaires. Ne scaurois-un recueillir la necessité des choses furures d'autre part, si ce n'est parce que les choses preneues ne pouvent pas n'arriver point ? S'il est veritable que la preuision n'apporte aucune necessité à l'etienement ( comme tu l'as reconnu roy-mesme ) pourquoy arrefteras-tu des actions libres à la necessité de quelque euenement? Pour reconnoistre cecy, feignons qu'il n'y air point de prescience : sans doute les actions libres ne prendrout pas leur necessité d'vne chose qui ne sera point. Faisons maintenant que cetre connoissance les regarde, mais qu'elle ne seur impose aucune necessité, la volonté demeurera entierement libre. Il oft vray ( me diras-tu ) la connoissance de ce qui doit arraier, ne le rend pas necessaire, mais c'eft va figne qu'il eft tel; & ainfi bien qu'il n'y euft point de connoissance anticipée, il seroit neantmoins asseuré que l'euenement des choses futures ne seroit pas libre: dautant qu'vn signe marque seulement ce qui est & ne le fait pas. C'est pourquoy il faut premierement monstrer que rien ne le fait sans necessité . pur dire que cette Prescience en soit le figne. Autrement s'il n'est aucune necessité, il ne peut y en auoit de marque. Or if est euident que la preuue de cette nécessité ne se doit pas prendre du signe, ny de ce qui est exteriour aux choses, mais bien de leur nature. Mais comme quoy se peur-il faire, que ce que la Pronidence preuoit deuoir arriver, n'arrive pas ? y a-t'ilapparence que nous doutions de l'euenement de ces choses que la prescience preuoit? Pourquoy ne eroirons-nous pas plustost, quoy qu'elles arriuent, qu'elles n'ont aucune necessité de leur nature? Que Bette pensée re facilite l'intelligence de cecy. Nous voyons affez ordinairement l'adresse que les Carosfiers apportent à conduire leurs Chariots ( ce que nous pouvons dire des autres choses ) peut-estre que nos yeux rendent leur mouuement necessaire, parce que nous le voyons : cela ne peut tomber dans vn fens raisonnable, estant si essoigné de la verité. Et de fait fi ces mouvemens estoient necessaires, ie ne vois per pourquoy l'art apporteroir tant de foins à des ch-

PRILOSOPHER LIVER V. fets contrains & forcez. Donc ce qui est libre quand il se fair , n'est pas necessaire lors qu'il se prenon. Er partant il est ainfi des choses qui doinent arriver.done neantmoins l'euenement n'a aucune necessité. le ne grois pas qu'il se trouve personne qui puisse dire que ce qui se fair à cette heure, n'ait autrefois esté fixue. Donc ce quiest preuen , ne laisse pas d'estre libre : Car somme la connoissance d'vne action toute presente. ne luy fait point de necessité, ainsi la preuision n'ofte pas l'indifference à ce qui doit arriver. Peut-estre que su doutes s'il peut y anoir vne prescience des actions libres, parce qu'il te semble qu'il y ait de la contradiftion : & que tu estimes que s'ily a de la preuisson, il y a de la necessité, & s'il n'y a point de necessité, qu'il n'y a point de preuision, dantant que la science ne regarde que ce qui cft infaillible. Que fi l'on preuoit les euenemens incertains aucoque certitude, il est euident que e'est une arrour de l'oginion , & non pas une vorité de la science. La cause de cette erreur vient de ce que l'on croit que la seule nature des choses opere en la connoissance que nous en auons: ce qui n'est pas vepitable, puis qu'on la doit principalement à la puissance de connoilère. Pour conceuoir cecy auecque plus defacilité , prenons vn exemple familier. N'est-il pas vray que l'Ocil comprend la rondeur d'vn corps d'aure facon que le Toucher? Celuy-là, quelque effoigné qu'il foit, la voit à la fauent de ses rayons, qui vont prendre en quelque façon cette connoissance; au contraire la main ne la voit qu'à tâtons, & en se glissant à l'entour de ce corps. C'est une chose pareillement. asseurée que le sens, l'imagination, l'esprit, & la raison sont differentes en leur maniere de conceuoir l'Homme. Le sens s'arreste à la figure de son sujet, & la raison considere la nature dans l'espece generale & abstraite des pareiculiers. L'œil de l'intelligence est encore plus vif, parce qu'il ne s'arreste qu'à la fimplicité de l'essence. En quoy il faut remarquer que la plus nobie façon de comprendre, a les perfections de la moins parfaite, où celle-cy ne peut s'esseuer à cette. maniere eminente de conceuoir, parce que le tens no peur rien hors de la matiere : l'imagination regarde

LA CONSOLATION DE LA les formes en general, la raison considere simplement l'essence : mais l'intelligence estant comme esseuée au dessus de tout cela, se forme vne image, qui luy represente tout ce qui est au dessous d'elle, dautant que dans vne simple veue, elle connoist l'espece de la raifon , la figure de l'imagination , & ce qui est fensible , bien qu'elle ne s'ay de pas des actions particulieres de ces facultez. De mesme, la raison comprend les choses qui se peuvent imaginer, & qui tombent sous les fens, bien qu'elle ne recoiue pas le secours de ces puiffances. N'est-ce pas elle qui definit ains son concept vniuersel : l'homme est vn animal à deux pieds, & raisonnable : quoy que cette connoissance soit generale, elle ne laisse pas d'estre d'une chose sensible & sujette à l'imagination. Nous pouvons dire le mesme de la puissance d'imaginer, laquelle (bien que ces commencemens luy viennent des sens ) se peut seindre des phantosmes, qui luy representent les Estres sensibles, lors mesme que les sens sont assoupis. Ne vois-tu pas maintenant que les puissances vsent pluftost de leur pougoir en la connoissance de ce qu'elles comprennent, que de celuy des choses qui sont conceues? Et à vray dire cela semble raisonnable: Car fi le iugement est en l'acte de celuy qui connoist, il est absolument necessaire, que chacun accomplisse fon action par ses forces particulieres, & non point par celles quilty sont estrangeres.

### POESTE IV.

L'Escole de Zonon a nourri de ces Sages ,
Qui font sortir des corps de petibes images:
Qui forment nos esprits;
De mesme qu'un papier reçoit les caracteres
D'un excellene burin , dont los riches mysteres:
N'ont point de juste pris.

Mais h l'espris humain n'a rien dans sa science Qui vienne de l'esfort de sa propre puissance; S'il ne fait que sousfrir PHILOSOPHIE, LEVRE V. Et que comme un crystal il prenne ses sigures. Qui sont dans tous les corps de secondes natures. Que l'air nous vient ossivir.

D'où vient que cét esprit deuine toutes choses, Q'il sonde les Agens, qui nous les tiennent clauses, Qu'il va dans l'auenir, Qu'il demesse l'objet de son espre sensible, Qu'il diusse & rejeint iusqu'à l'indiuisible Qu'on ne peut des-voir?

D'où vient que cét esprit en un moment s'envolu Aux points plus escarrez de l'un & l'autre pole De ce haut Firmament; Et puis abandonnant cette maison sublime, Qu'il descend du Zenith insqu'au sond de l'abysme, Sans aucun mouuement;

D'où luy peut arriuer que rentrant en soy-mesme, Il scait par le discours d'un apparent probleme Tirer la uerité s L'esprit n'aurois-il rien dans toute sa lumiere, Au dessi du pouvoir d'uno rude masiere Tout à sait limité.

Ie veux bien auouër que l'objet nous resueille Enuoyantses rayons aux yeux & à l'oreille, Et que pour les messer A ces germes secrets & ces riches semences 2 nous auons en nous de toutes les sciences, Ils les viens appeller.

### PROSE V.

Ve si l'esprit se sert seulement de ses forces pour comprendre les corps, quoy que cettaines qualitez muistbles ayent deuancé, & en quelque façon esueillé son action: combien plus raisonnablement dirons-nous qu'vne intelligence tout à fait separée du commerce de la matiere, ne s'ayde pas pour

LA CONSOLATION BE LA les connoistre, de leurs especes sensibles? Ainsi voyons-nous que la Nature a donné aux Creatures diverses sortes de connoissances. Les Conques & les poissons qui sont aussi immobiles que les rochers où ils sont arrachez n'ont que le sentiment. Les animaux qui semblent auoir des desirs & des auersions, sont pourueus d'imagination. Le discours appartient seulement à la næure humaine, comme l'intelligence est propre de la diuine, mais cerre derniere a toutes les periections des autres. Que seron-ce fi les sens & l'imagination venoient à contredire la raison en la connoillance des choses vnhierselles & abstraites, parce que leur propre objet n'est pas de cette condition ? Peut-estre que l'on estimera le jugement de la raison faux, de concenoir ce qui est sensible & particulier. comme vne chose vniuerselle. Le discours ne seroitil pas raisonnable pour lors, s'il repartoit qu'il voit le le sensible, & ce qui se peut imaginer dans vne connoissance plus noble & plus releuée; que pour eux, il leur est impossible de passer plus-auant que les images & les especes materielles, mais qu'il ne faut pas iuger des forces de l'elprit par les foiblesses du corps. Et nous autres qui sommes doilez de toutes ces puissans ces, nous ferions plustost pour la raison que pour les fens. Voilà le ingement que nostre petite raison fait de cette prescience qui regarde l'auenir, dautant qu'elle ne voit rien au de-là du present : elle croit le mesme de l'intelligence diuine. Voicy ton raison-Si vne chose est necessaire dans son euenement, elle ne peut estre preueue auecque asseurance : Il n'est donc point de prescience, ou si nous en receuons vne, il est impossible de rejetter vne necessité de Peuenement de toutes choses. Or si nous estions capables de certe haure intelligence, comme nous le Commes du discours, sans doute comme nous iugeons equitable que le sens & l'imagination cedent à la raison, ainsi soumettrions-nous toute nostre raison & la diuine. Et partant taschons de porter nos pensées iusques à cette souveraine Intelligence; nostre raison y verra des veritez que nos lumieres ne decouurent pas. Et c'est que ce qui n'a pas vn enenement necesPHILOSOFHIE, LIVE V. 182 faire, est pourtant objet d'une connoissance qui ne peut taithir, & cette diuine veue n'est pas une opinion, mais une science simple & toute parfaite.

### PORSIE V.

Ve de varieté dans toutes les natures . Et que les animaux font diuers en figures ! Les vus courbez en bas marchent de tout leur corps , Les autres plus legers prennent tous leurs esfors Dans l'empire des vens , où d'un battement d'aile Leur vol imite en l'airle cours d'une nacelle. Ceux-cy plus ajustez mesurent tous leurs pas . Et ne marchent samais que comme le compas. Soit que la liberté les pousse dans la Plaine. Soit que leur appetit, ou la crainte les meine Dans l'espaisseur des bois; L'Homme seul tautesfois Porte droite sa vene Au dessus de la nue, Es n'a rien que les Ciense Pour abjet de ses yeux. Voulez-vous estre sages, La forme des visages Apprend à vos esprits L'equitable mespris, Et l'innocente guetre Que l'on doit à la terre. Porter was sentimens Deffus les Elemens; Cette noble posture Dit que nostre Nature

Doit s'esseuer aux Cieux.
Pun qu'ele y tient les yeux.

#### PROSE VI.

Vis que nous auons prouué que tout ce qui se connoift, est connu par la faculté naturelle de ceux qui concoinent, & non point par vne vertu propre aux objets de la connoissance, taschons (autant que nostre foiblesse le permet ) de comprendre la nature ditine, afin que cette science nous conduise à celle dont il connoist les choses. Tous ceux qui ont en des pensées raisonnables de Dieu, disent qu'il est eternel. Entrons dans la confideration de cette eternité : par elle nous connoiftrons fon estence & son scauoir. L'Eternité est la parfaite & entiere iouissance d'vne vie qui est toute à la fois, sans fin, sans commencement & sans partage : cecy s'esclaircira par la comparaison du temps; dautant que tout ce qui vit dans son estendue, va du passé par le present, au futur; & il n'est rien de ce qui subsiste dans son flux & dans sa succession, qui possede sa Vie toute à la fois, mais il attend le lendemain, pendant qu'il laisse couler sa veille. Et mesme du jour present, vous ne tenez qu'vn moment. Donc ce qui est sujet à la suite du temps, quoy qu'il n'ait ny fin, ny commencement, comme Aristore l'a estimé du Monde; & mesme que sa durée s'estende à l'infinité des siecles, neantmoins on ne peut dire qu'il soit eternel, dautant que sa durée n'est pas recueillie & ramassée à vn seul poind, & qu'il n'a pas le futur present. Ce qui joüit pleinement de son Estre, à qui rien de l'auenir ne defaut, & à qui le passé n'eschape point, est à proprement parler, eternel; & il est necessaire que rien ne luy manque hors de luy, & qu'il ait tous les momens des fiecles presens. De là il est aifé de conclure que ceux-là se trompent qui estiment auecque Platon, que le Monde n'a point de commencement ny de fin , & partant qu'il est de mes me age auec Dieu, & qu'il luy est coeternel. Il y a bien de la difference de posseder vne vie qui n'ait point de bornes, ce que Platon accorde au Monde, & en auoir vne dont la durée soit toute presente, ce

PHILOSOPHIE, LIVÝE V. qui n'est propre que de Dieu. Dieu ne nous doit pas sembler plus ancien que ses Creatures par le nombre des années, mais par les propres qualitez de son Estre tres-simple; dautant que la suite des temps imite l'estat de cette vie immobile & toute presente; & ne pouuant se mesurer à luy, elle degenere de l'immobilité dans le mouvement, & de la simplicité d'une vie toute presente, aux escoulemens d'vn âge qui s'eschappe tousiours. Et ne pouvant jouir de sa vie toute entiere en ce qu'elle ne finit point, elle semble imiter par ses retours ce qu'elle ne sçauroit posseder toute à la fois. Et cela se fait s'attachant à des instans qui fuient, sans se iamais reposer dans un terme. Ainsi le temps est vne image de l'eternité; mais comme cette vie ne s'arreste point, elle s'espanche vers l'infinité des temps; & ainsi il arriue qu'elle continue en coulant, ce qu'elle ne scauroit posseder en subsistant. Et à n'en mentir point, si nous voulons proprement nommer les choses, nous dirons auec Platon, que Dieuest eternel, & le Monde perpetuel. Donc puis que la facon de conceuoir suit les conditions de l'Estre où elle le retreuue, Dieu estant eternel, simple, sans vicissitude ny changement, sa connoissance l'est pareillement ; de sorte que fans estre sujette à la succession, elle ramasse le passé, le present & le futur dans ce moment simple & eternel, qui luy represente tout. Et partant si nous voulons considerer la prescience, nous ne l'appellerons pas vue premisson de l'auenir, mais bien vne simple veuë de ce qui est tousiours present. D'où nous pouvons recueillir, que le nom de preuoyance luy est moins propre, que celuy de prouidence, dautant que le premier insinue vn rapport au futur,& le second marque seulement de la distance entre ce qui connoist, & l'objetqui est connu. Et ainsi la Prouidence est comme va grand œil posé sur les plus hautes extremitez de l'Univers, qui estend ses regards sur tout ce qui luy est inferieur. Quoy voudrois-tu peuteftre que la connoissance de Dieu le rendist necessaire, parce qu'elle le voit ? celle des hommes n'a pas cette imperfection. Dis-moy, ie te prie, quand tu regardes quelque chose, cesse-t'elle d'estre libre ? le ne me sçau-

LA-CONTOLATION DELA rois faire croire que ru ayes de si mauuaises pensées. Si tes yeux n'apportent point de necessité à ce qui se fair dans le temps, dis-le mesme (fi l'on peut vser de comparaison) de celles qui se considerent dans l'eternité. C'est pourquoy cette diuine veue n'altere rien de l'essence, ny des qualisez des Creacures, puis que Dieu les a deuant soy, comme elles seront dans l'auenir. Ce qui se fait sans confondre ny mester les iugemens qu'il fait, & des choses libres & de celles qui ne le sont pas. Comme vous autres, en voyant le soleil qui roule dans le Ciel, & vn homme qui marche sur la Terre, vous iugez le mouvement de celuy-là necessaire, & la promenade de celuy-cy libre, sans que ces deux pensées se confondent. De mesine la veue de Dieu ne change pas la nature des choses qui luy sone presentes, quoy que rapportées & comme arrestées à la difference des remps elles soient futures. me dis qu'il est impossible que ce que Dieu preuoit. m'arrive pas , & aiufi que l'euenement en est necessaire, ie t'auoueray vne verité, dont tous les Esprits ne sont capables, & qui ne se laisse comprendre que de ceux dont la profonde speculation penetre Dieu. C'est que les choses futures sont necessaires & libres: necessaires, si elles sont considerées auecque rapport à cette connoissance divine; libres, si l'on les prend en leur nature. Cecy est affez facile, fieu te louviens qu'il est de deux sortes de necessitez, l'vne absoluë, l'autre de supposition. Qu'il soit necessaire que tous les hommes meurent, cela n'a point de restriction; que quelqu'vn marche, quand tu le sçais, il ne peut estre autrement; mais cette circonstance ne luy peut donner vne necessité simple & absolue, parce que ce n'est pas la nature de cette action qui la porte, mais la renconere de la condition. L'œil ne fait pas marcher necessairement les pieds qu'il voit se remuer auecque liberté, quoy qu'il ne leur soit pas libre de ne se point remuer, tandis que leur action durera? Ainsi quand

Dieu voit vne chose presente, il faut necessairement qu'elle soit, bien que son estre ne soit pas simplement necessaire. Or il est certain que tout ce que l'homme doit faire de libre dans l'auenit, est present Diou.

PHILOSOPHIE, LIVRE V. Done les choses futures sont necessaires par cette circonstance de preuision de Dieu, quoy que dans les proprietez de leurs natures, elles soient pleinement libres. Tous les euenemens que Dieu preuoit, arriuent donc necessairement, quoy que deuant leur existence, ils puissent ne pas arriver. Mais que leur sere d'estre de cette nature, puis que la seule connoissance de Dieu leur vaut toutes les necessitez que l'on sçauroit imaginer. Le voicy : le mouuement du Soleil, & celuy de l'homme sont necessaires , tandis qu'ils se font. mais auecque cette difference, que celuy du Soleil ne pounoit pas ne point arriver, là où celuy de l'homme estoit libre. Ainsi ce qui est tout present à Dieu, est necessairement; mais cette necessité vient de leur existence, quoy que cette existence soit de la liberté de leurs causes. Ce n'est donc pas sans raison que i'ay dit que ces choses estoient necessaires, rapportées à la connoissance Dieu, & libres, si l'on les considere dans leur nature. De mesine que tout ce qui est sensible das l'ordre qu'il a auecque la raison, est vniuersel, quoi qu'en soy il soir particulier. Mais quoy (me diraszu ) s'il est en ma puissance de changer mes volontez. ie pourray faire mentir cette Prouidence, en changeant l'objet qu'elle connoist ? A cela ie respons, que ru peux prendre de nouvelles resolutions; mais parce que cette Prouidence voit bien que tu le peux, & que tu le fais, elle ne peut faillir; comme il t'est impossible de te couurir à vn œil qui te considere, quoy que librement tu prennes mille differentes postures. Et quoy cette prescience se changera-t'elle selon mon caprice ? & Dieu sera-r'il obligé de prendre de nouvelles pensées, autant de fois que le formeray de nouueaux desseins? Nenny, pour ce que l'intelligence diuine regarde tout le futur à la fois, sans aucune vicissitude ny luccession de connoissance, mais d'une seule veue, elle preuient tous tes changemens, sans se changer. Ce qu'elle tient de la simplicité de son estre, & non pas de la nature des choses futures. D'où tu pourras soudre la difficulté que tu faisois tantost, sur ce qu'il te sembloit indigne que nos euenemens fusient cause de la connoissance de Dieu. Car la vertu de cette scien-

LA CONSOLATION DE LA ce ramassant tout dans sa notion presente, donne l'ordre à toutes choses, sans rien prendre de leur suite. Cela estant ainsi , la liberté de l'homme demeure toure entiere, & les Loix ne sont pas injustes en la dispensation des peines & des recompenses. Et Dieu nous regardant du Ciel comme d'vne eschauguette, & accordant sa veue eternelle auecque l'euenement de nos actions, rend le falaire à la vertu, & les fupplices aux crimes. Ainsi la confiance que nous prenons de sa bonté, & les prieres que nous luy adressons, ne peuuent estre inutiles, quand elles sont equitables. partant fuïez le vice, aymez la vertu, releuez vos pensées à des choses hautes, abaissez seulement vostre courage à l'humilicé des prieres. Vous auez une estroitte obligation de bien faire ( si vous ne voulez malicieusement feindre de l'ignorance ) puis que vous faites toutes vos actions denant les yenx d'un Dien qui voit tout.

FIN.



## LA

# CONSOLATION DE LA THEOLOGIE

Composée par le S' de CERIZIERS, Aumosnier du Roy.

Novvelle Edition.



A PARIS,

Chez CHAREES ANGOT, ruc faint Iacques, au Lion d'or.

M. DC. LXIII.

Auec Prinilege & Approbation.

Digitized by Google



# AV S. ESPRIT.



Vissant appuy de nos foiblesses, dium Paracles des Ames desolées, Amour toujours veillant sur nos besoins, Charité qui ne cesse iamais de soulager nos peines! c'est à vous

que tous nos ouurages appartienment, puisque toutes nos saintes pensees sont des presens de vostre bonté, & des productions de vôtre grace. Mais certes celuy-cy plus que tous les autres es à vom , puis que c'est une Consolation que la Sapience donne aux Mal-beureux, & que vous estes celle que I esus veritable Sapience du Pere. enuoye à ses Apostres, pour adoucir les regrets de son absence. N'estes-vom pas le Pere des Pauures, le Tureur des Orphetins, le Conjolateur des Affligez, le doux Hofte du cœur & le Refuge des Miserables ? N'estes-vous pas le repos de nostre trauail, le rafraichissement de nos ardeurs, le soulas de nos larmes & la dinine Panacée de toutes nos douleurs : Si nome auons un Aduocat, qui sollicite sans cesse les bontez de Dieu, au secours de nos miseres, j'aprens que c'est de vom que vient cette voin éclatante, qui par des gemissemens inenarrables, demande des faueurs qu'il nous est

imposible d'obtenir, quoy qu'il nous soit necessaire de les auoir. Si se voy un Esprit porté sur la face des Eaux, on m'asseure que c'est celuy de mon Dieu, & que l'abysme seroit sterile, si son amour n'en échauffoit la glace.Vous estes donc le divin Esprit qui vous deuez répandre sur les eaux ameres de nos larmes, autrement leur flux continuel nous traisnera dans une mer d'ennuys, sans tarir la source de nos desastres. Helas que serviroient nos sanglots n'estans pas soutenus de vostre pitoyable voix, ny meslez à ces gemissemens qui ne peuvent estre refusez ny exprimez. Innocente Colombe! accordez vos soupirs aux nostres, pour leur donner du merite : benissez nos miseres, afin que nous en tirions du profit & vous de la gloire. Espanchez sur nous ces langues, ou ces larmes de feu qui font parler sans aigreur, & fondre auec plassir. O mal-heurs, o infortunes attaquez-nous! ô flames, ô amour secoureznome! pourueu que se possede mon Consolateur, ie ne resuse point de disgrace.



A

# MONSEIGNEVR L'EMINENTISSIME CARDINAL DVC DE RICHELIEV.



l'aurois mauuaise opinion de vostre incomparable vertu, si ie la croyois exempte des attaques de l'enuie; mais certes j'aurois trop de vanité, si ie jugeois mon discours necessaire à sa dessense. Cette grande & glorieuse vie, qui fait le plus beau spectacle de l'Europe, montre clairement, que comme rien n'est capable de vaincre vôtre courage, il n'y a que vostre esprit, qui puisse dignement parler à la Fortune. Ceux qui ont regardé vos triomphes sans jalonsie, & qui ont leu les precieux monumens de vos estudes auec loiser, n'auront point

igitized by Google

d'autre sentiment que le mien; pourquen qu'ils vueillent estre justes. Aussi veux-je protester à Vostre Eminence, que ie n'ay point de presomptueux dessein; &c que le motif, qui me porte à luy offir cer Ouurage, a des raisons toutes pures de vanité, & qui sont pleines de respect. Ma Theologie, toute ignorante qu'elle est des affaires du Monde, sçait assez, que sans vostre appuy, elle n'en doit promettre à personne. Et d'ailleurs connoissant que vostre Bonté est le commun resuge des Assigez; & qu'il n'est point d'innocence mal-heureuse, qui ne s'approche de vous auec auantage, elle penseroit rauir vostre aloise, de preserve sur la la contra de preserve sur la contr gloire, de presenter sans vostre aveu du secours à leurs miseres. Elle a mesme si peu d'opinion de ses forces & de son adresse, qu'elle apprehende d'anoir besoin de la Consolation qu'elle veut donner à l'infor-tune, si vous ne l'asseurez de l'honneur de vos bonnes-graces. Ce qui luy en fair esperer la faueur, outre les preunes generales de vostre generosité, c'est qu'elle ne sçautoit s'imaginer, que vous luy refusez l'en-trée de vostre Cabinet, apres luy auoir basti yn Pasais dans la plus auguste ville de l'Vniuers. Que si vous me commandea d'expliquer plus nettement mon intention; ie vous diray, Monseigneve, qu'on ne me peut demander pourquoy ie rends, ch hommage à VOSTRE EMINERCE, qu'on ne mé demande pourquoy le suis François. Ces veilles infatigables qui vous attachent comme l'Intelligence visible de cet Estataux pensées de nostre falut; ce zele. que vous auez pour la grandeur de nostre victorieux Monarque; ces soins que vous apportez à nous maintenir dans les auantages, que le courage nous donne sur les autres Nations, la constance que vous employez, pour corriger ce defaut, que l'on nous reproche dans la qualité de Conquerans; sont à n'en point mentir, des causes assez justes pour obliger ma plume à l'hommage de vostre merite. Peut-estre jugerat'on que ie me deuois contenter du culte interieur de la pensée, & que ie pouuois taire vne affection, qui toute raisonnable qu'elle est, ne laisse pas d'estre importune. le sçay bien qu'vne vertu si publique que la vôtre n'a nullement besoin de mon suffrage; mais aussi dois-je demeurer muet, parce que ie suis inutile; & n'auoir point de desir, parce que ie manque de pouvoir? Il y a des passions qui peuvent estre discretes; il y en a qui veulent estre libres. C'est ce qui me persuade, que Vostre Eminence ne condamnera pas vn monuement, que Dieu commande à ses Creatures, & que vous soussiriez, qu'vn homme qui ne vous peut seruir, vous reuere. Sur cette confiance, ie prends la hardiesse de vous rendre cette preuue de ma deuotion, comme vn gage A iiii

certain des vœux que le presenteray toute ma vie à Dieu, pour la prosperité de vostre importante Personne. Mon zele me sera glorieux, s'il vous est agreable; & j'auray ma recompense, quand j'auray la permission de me dire,

MONSEIGNEVR;

DE VOSTRE EMINENCE

Le tres-humble, tres-obeissant & tres-affectionné serviteur,
DE CERIZIBRS-



# DESSEIN L'AVTHEVR.

Ly a pres de trois ans que ie donnay la troisesme traduction de Boèce au Public, & que ie taschay de faire parler (a. Philosophie à nostre modeller (a. Philosophie à nostre modelle L'acueil de beaucoup d'honnestes gens, & l'honneur qu'on luy a fair de ne le

point traiter en Estranger ny en Barbare, m'a sollicité d'executer vne pensée qui me vint, trauaillant à cét Ouurage. Si mon employ m'eût laissé quelques heutes libres, elle seroit maintenant vieille; mais certes ie puis dire auec vn Ancien, que si ce Liure est fait depuis ce long-temps, que les paroles luy manquoiens encore. Quelques-vns apres auoir leu la Consolation de Boece, le sont estonnez que ce grand Homme qui estoit non seulement fidelle, mais encore Martyr de I E S V S-C H R I S T , n'a touché aucun des motifs . qu'on peut tirer de sa Croix & de ses souffrances. l'auoue que j'ay eu le mesme scrupule, & que sans la lecture de ses autres Oeuures, au lieu de louer cette excellente piece, j'estois au point de douter de sa creance. Neantmoins toutes choses bien considerées, ie treuue qu'il a fait cette faute auec jugement ; & que sans temerité on ne peut soupçonner sa Religion, ny blasmer sa conduite. Il escriuoit en vn siecle, où presque tout le Senat estoit Payen, & le reste de l'Italia Arienne. De forte que se servir de l'exemple du Saumenr , c'estoit produire yne raison foible pour les Ariens, qui ne le croyoient pas Dieu, & nulle pour les Gentils, qui mesme ne le tenoient pas homme. Au moins ne scauroit-on dire que ce motif eut esté surnaturel ny aux vns ny aux autres puisque le Messie ne passoit parmy eux que pour vn miserable, ou au plus que pour la premiere & la plus parfaite des Creatures. On peut encore adjouter que cet excellent Philosophe vouloit justifier la conduite de Dieu à sous les hommes, faifant voir au Monde qu'il auoir. mis dans la seule Morale des remedes suffisans à rous les maux de la Fortune. Ces raisons à mon auis - excusent le silence de Boece, & nous obligent de reuerer vn trauail, que nous ne pouvons recevoir avec murmure, sans nous marquer d'ingratitude. De moy en mon particulier, ie luy sçay gré d'en auoir vsé de la sorte; puisqu'il me donne le moyen de seruir le Public, en adjoûtant vn crayon de ce qui manque à son Ouurage. Ie ne suis pas assez vain pour croire que ie puisse remplir son idée; mais ie suis assez courageux pour m'efforcer de la suiure. Ce sera donc la Theologie ou la Sapience diuine qui parlera dans ceDialogue, & qui sans s'arrester aux raisons Morales, produira les furnaturelles qu'on a de fouffrir auec joye. Mille Heros se sont presentez à moy, pour entrer dans ce Colloque, & pour seruir de matiere à mes pensées. Les Chrysostomes, les Athanases, les Hierosmes dans la primitiue Eglise. Chez nous Pretextat, Gregoire de Tours; & plus pres de nôtre siecle, Saint Thomas de Cantorbie, S. Anselme, Thomas Morus, Ican Ficher, le Cardinal Pol. & beaucoup d'autres pretendoient qu'ayans esté les plus illustres Martyrs de la parience, ils denoient estre les plus humbles Disciples de la Theologie. Dans cette agreable & riche confusion,, ie me suis determiné au choix d'vn des plus grands Prelats de l'Eglise, & pour le rang qu'il a tenu., & pour l'exemple qu'il luy a laissé. Qui pourroit mieux soutenir mon dessein & succeder à vn Senateur Romain, que celuy qui a beaucoup plus esté Vicaire de IESVS-CHRIST, pour porter la Croix, que pour conduire son Troupequ'? Persanne ne doit

DE L'AVTREVE.

effouter à Celestin V. d'auoir esté cet heureux Eyreneen, qui a pris bonne part aux ameres faueurs du Caluaire. Iamais homme du monde n'a souffert vn plus illustre persecuteur; iamais souuerain Pontise n'a treuué de plus rudes espines sous sa triple Couronne. Boniface son successeur ( selon la pensée du Cardinal d'Ailly) fur son Herode à Rome, & Celestin ayant repris son premier nom, fut son S. Pierre aux Liens à Anagny. Ses fuites de beaucoup d'années, sa prison de dix mois, & sa mort dans le besoin de toutes choses, sont des traits qui representent assez naïvement vn miserable. Pour donner plus d'entrée dans mon dessein, j'estime qu'il n'est point hors de propos de recueillir icy les principaux points de son histoire. Celestin qu'on nommoir deuant son Pontificat Pierre de Moron, estoit natif de Labrusso, ou de la terre de Labour. Son Pere Angelere receut dés fa naissance des presages de sa sainteré future ; parce que sa femme le vid sorrir de son ventre vestu d'vne robe religieuse. Ce miraculeux enfant n'auoit point de plus ordinaire discours que ces paroles : Ie veux estre bon feruiteur de Dieu. Apres la mort d'Angelere, sa mere fut auerrie du Ciel, de faire estudier son fils, ce qu'elle fit tres volontiers, quoy que sa resolution sût com-batuë de beaucoup de grandes considerations. La vifion qui luy representa son petit Pierre gardant vn troupeau de brebis plus blanches que leur laict, la fit chanceler long-temps, pour ne se pouvoir resoudre d'auoir vn Berger en sa famille. Mais le succez luy apprit, que le sens qu'elle donnoit à cette instruction celeste, estoit trop materiel; & que ces brebis estoient des Ames, & non pas des bestes de pasture. Deuant que de monter dans la Chaire de sain& Pierre, sa vié n'estoit qu'vne longue mort, tant il inuenta de nouueaux moyens de l'affliger. Son jeune continuel luy preparoit des delices dans les plus communes viandes, qu'il s'épargnoit auec tant de rigueur, que c'estoir excez de manger cinq petits pains & huict oignons en tout vn Careline. Ses longues veilles ne permettoiene qu'à regret au sommeil de touchet ses paupieres. Apres auoir demeuré trois ans dans vn trou de terre;

qui seruoit plutost d'estuy que de maison à son corpse il passa dans cette montagne qui luy a donné son nom. De Moron, où il continua cinq années ses grandes austeritez, il changea sa demeure sur une autre montagne nommée Magella. Co fut en ce desert, que Dieu luy apprit, qu'il falloit vaincre son corps, non pas le tuer; & que la bonté luy fie comprendre, qu'il aymoir mieux qu'on s'approchast de ses Autels par amour, que de s'en esloigner par trop de crainte. En fin comme il eur attiré beaucoup de jeunes gens au desir d'imiter la sainteté de sa vie, Gregoite X. approuua sa regle à Lion. Pendant que ce grand Anachorete menoit vne vie d'Ange dans les spelonques & les rochers de l'Italie, Dieu pensoit à luy donner le premier erône du monde. Les Cardinaux qui depuis deux ans empeschoient le S. Fsprit de faire vn Pape, s'accorderent enfin tous de prendre ce Solitaire pour successeur de Nicolas IV. Le dessein de sa fuire ne luy avant pas reussi, quelque resistance que fist sa modestie, il fallut obeir à la volonté du Conclaue, ou à parlet plus proprement, suiure les dispositions du Ciel, qui l'auoit înspirée. Les Roys de Sicilé & de Hongrie, & toute la Cour de Rome vincent au rencontre de celuy qu'on pounoir appeller, mesme denant son essection, sa Sainteré. Cet humble Pape ne pouuant souffrit l'éclat d'yne si auguste Pompe, pour estre accoustumé aux ombres des forests & aux tenebres des cauernes, il en amortit les rayons par l'humilité de sa monture. Comme il fut arriué en la ville d'Aquilée, il prit le nom de Celestin, parce qu'il desiroit que sa vie fust toute celeste. Il crea douze Cardinaux à Naples., entre lesquels il voulut auoir deux de ses Religieux, afin de viure auec eux en Hermite: aussi fit-il dresser de pauures cabanes dans fon Palais, où agres auoir rendu aux Peuples les denoirs d'vn veritable Pasteur, il se retiroit pour vaquer à la persection de son ame. Mais apres auoir reconnu d'vne experience de dixhuiet mois, que la quietude du desert ne se trouuoit pas au Vatican, il quitta la premiere grandeur du monde, pour reprendre à Moron sa petite cellule. lusques-là, cet homme de Dieu n'auoir point eu

d'autre persecuteur que soy-mesme ; mais Boniface VIII. luy succeda aussi bien en cét office qu'à sa chaire. Ce Pontife, qui peut-estre n'a rien fait de mieux . que de declarer la faincleté de nostre incomparable Louis IX. ne se pouuant persuader qu'on perdist iamais le goust de commander, employa la finosse la cruauté, pour empelcher son predecesseur de penser à sa premiere place. Apres l'auoir traitté auec l'inhumanité qu'il eût pû craindre d'vn cruel ennemy, le Patriarche de Ierusalem le mit entre les mains d'vn Chambrier du Pape, qui le laissa dans vne tour du Chasteau de Fumon, sous la garde de 36. satellites. Ce cachot estoit si estroit, que le bon Pape n'auoit point d'autre lict que le marche-pied de l'Autel, qu'on luy permit d'y dresser de quelques planches; & si puant. que deux Religieux qui luy faisoient compagnie y comberent bien-soft malades. Noftre Saint vieillard y traîna pourtant dix mois entiers; mais enfin abbatu des austeritez de sa premiere vie. & consumé des mi-Leres de la prison, il rendit son Bien-heureux Esprit à celuy qui estoit la seule consolation de ses souffrances. Dieu declara par beaucoup de miracles , le merite de sa vie : vn des plus éclatans fut , que pendant les deux derniers iours de son agonie, tous ceux qui aborderent sa chambre, virent vne grande Croix d'or foûtenue en l'air tout au deuant de sa porte. Voilà briévement ce que souffrit ce grand Pontife de celuy qui denoit au moins respecter l'innocence de ses mœurs, s'il ne les pouvoit imiter. Quoy que la vie de Boniface soit vn des grands Problemes de l'Histoire, ie ne puis croire qu'il ait autrement auancé les jours de Celestin, ce que quelques Autheurs escrivent. Son esprit luy fournissoit assez d'autres asseurances contre vn impuissant, sans luy suggerer de si noires pensées. Clement V. son successeur tenant son Siege dans Auignon, luy donna rang parmy les Saints, à la requeste de Philippe le Bel, l'an 1313. Ie ne sçaurois dissimuler vne erreur qui pourroit, en donnant impression d'vne trop naive simplicité en cét incomparable Saint, diminuer l'estime qu'on doit faire de ses peines. Certains ont creu que Celestin n'auoit quitté le Pontificat que

par les arrifices de Boniface & le conseil de quesques Doceurs, qu'il auoit instruits à luy persuader cette denotion. Mais outre que ce genereux Pape auoit assez de familiarité & de commerce auec le Ciel, pout distinguer ses inspirations d'vne voix feinte & pratiquée , il n'y a point de doute qu'il auoit assez de creatures aupres de sa personne, pour luy découurir cette fourbe quand meime il ne l'eut pas apperceue. Petrar. que auec beaucoup d'autres bons Autheurs, parle auce sant d'Eloge & d'estime de ce grad Homme, que nous auons sujet de croire qu'il ne le tenoit pas simple. Pierre d'Ailly Cardinal de Cambray, qui a escrit de sa vie, deuroit auoir ofté cette pensée à ces fins & déliez du siecle, qui prennent pour foiblesse tout ce que leur vertu ne scauroit imiter. Cet excellent & judicieux Historien marque assez expressément les bonnes estudes de Pierre de Moron, pour ne le point soupconner de niaiserie, & dit en termes tres-expres, qu'il ne quitta sa place à vn autre, que sur l'auis que beaucoup de Theologiens luy donnerent, qu'il nous pouuoit laisser cét exemple. Certes j'approuue la juste colere de ce grand Cardinal François, qui ne peut supporter qu'on des-honore ainsi la plus belle action de cer innocent Pape. Bien dauantage, ie me plaindrois volontiers auec luy, de ce que certe generolité n'a point d'imitareurs, & qu'elle air treuue des Critiques. Si le discours de S. Ambroise est bon, & que la plus grande sagesse du monde soit le mépris des honneurs, ne doit-on pas conclure que Celestin peut tenir vn des premiers rangs parmy les sages; puisqu'il a méprisé la plus grande dignité de la Terre ? On auoit veu deuant luy des Prelats sans Crosse, des Euesques qui auoient quitté leurs Mitres, des Rois qui auoient foulé leurs Couronnes; mais la Tiare qui couronne la teste des souuerains Pontifes, ne s'estoit iamais veue à leurs pieds. C'est à luy que nous deuons ce grand exemple du mépris du monde. C'est de luy que nous tenons vn des plus beaux enseignemens que nous ayons, de fouffrir, d'aymer, & de chercher la mauuaise fortune. Ce sera donc à ce braue Athlete, que cette grande Dame que j'introduits au commencement de ca D'Alogue, communiquera les plus beaux fecrets; out seuvent porter nos esprits à la constance. La taille &c les habits que ie luy donne, marquent aftez fes qualitez & ses denoirs. Elle ne touche pas la terre de ses piedse Elle a sa reste dans les Aftres, dautant qu'elle laisse la confideration des choses inferieures à la Philosophie referuant le Ciel à son estude. L'ostoffe & la façon de fon habit auec les fleurs estrangeres, qui la parsement. infinuent que ses connoissances se tirent plûtost de la For que du discours, & de la reuelation, que de nos recherches. La blancheur de sa Robe est vne preuue de la candeur de ses veritez, & le bleu de son manteau. vne marque de leur origine. Le grand nom qui paroist au milieu de l'agrafe du manteau nous porte à reconnoistre le principal objet de cette science, & la figure de Soleil nous fait comprendre que Dieu est caché au milieu de l'efclar, & que rien ne nous empesche de le voir que le trop grand excez de sa lumiere. Son crespe n'est pas tant vn voile, qui le defend du hasse, qu'vn avis que ie donne à mon Lecteur, que les connoissances de la Theologie sont vn peu sombres & obscures, ce qu'elles tiennent du teint de la Foy, qui est leur mere. Pour ce Liure mysterieux qui semble composé d'vne vieille peau & d'vn parchemin tout neuf, il est ailé de conceuoir que ie pretens infinuer l'vn & l'autre Testament, qui sert de principe au raifonnement de la Theologie. Sa triple Couronne monere l'empire que cette Reyne des Sciences a sur toutes les autres. Au commencement de chaque Liure il y aura vn Sommaire de ce qu'il contient, afin de mettre cout à la fois en veue, ce que je desire que l'espris goûte à diuerses reprises. Mon dessein en general est de montrer la gloire des souffrances, & de fournir les motifs qui nous y penuent resoudre. Le premier Liure propose l'entreueue de Celestin & de la Sapience, celuy-cy represente ses maux, & celle-là les console. Le second declare les droits que Dieu a de nous exercer comme il luy plaist, & ensemble découure la moderation qu'il apporte dans l'ysage de son pounoir. Dans le troisième on verra la fin des miseres de certe: vie, non pas dans la more de l'Homme, mais dans la

renible separation d'auec les Creatures, & dans son heureuse vnion auec Dieu. Au quaeriéme on apprendra de l'exemple des Saints, & de celuy du Saint des Saints, que la marque des grandes Ames, & plus preciense faneur du Ciel . c'est la souffrance. Le dernier comprend les recompenses de l'aduersité, concluant par vn abregé de quelques puissantes saisons, qui frappent d'autant mieux l'esprit que moins elles ont d'étendue. Pour suiure Boece aussi bien dans la forme que dans le dessein de son Ouurage, i'ay inseré quelques Vers dans la Prose, qui seront comme des poses à ceux qu'vne trop longue lecture pourroit ennuver. Ie ne me suis pas d'abord resolu à cette imitasion, sur ce qu'il me sembloit indigne de permettre aux Muses d'entrer dans vne si sainte Escole. Toutesfois apres auoir consideré, que la Theologie de Dauid estoir bien aussi serieuse que la mienne, & qu'il seroit aisé à ceux qui n'ayment pas la Poesse, de joindre les deux Proses prochaines, ie me suis arresté à mon exèmple, sans écouter la raison auec tant de scrupule. Si la mienne ne peut agreer, le consens qu'on la méprise; & que pour me punir d'auoir mal-fait, on me condamne de ne plus rien faire de semblable. Mon Lecteur se souviendra pourcant, s'il luy plaist ( au cas que quelque chose le rebute dans ces vers) que ce n'est pas sur le Caluaire qu'il faut chercher des donceurs, & qu'il est auffi difficile d'y voir des fleurs, qu'il est souhaitable d'y treuuer des espines. Cette reflexion me fait esperer que mesme dans la rencontre de mes rudesses, on croira que i'ay failly auec estude, & que mes fautes seront prises pour des marques de jugement, plûtost que pour des preuues d'insufficance. Quoy qu'il en arriue, mes luges ne scauroient me desobliger : Car s'ils approuuent mon trauail, ils me font vne faueur qui me recompense : s'ils le condamnent, ils me corrigent, me donnant sujet de pratiquet ce que ie tasche de persuader à tout le monde. le proteste que c'est la principale fin que le me suis proposée; & quand ie n'en tirerois point d'autre fruit, ie seray satisfait, pourueu que ce petit Ouurage fasse du bien, & que la medecine que l'ay preparée auec quelque

DE L'AVTHEVE.

soin, opere l'heureux effet que j'attens de sa vereu. Afin qu'il ne luy manque rien, j'adioûte à la sin vn Exercice de la constance Chrestienne, divisé en trente Maximes & aurant d'affections, qui pourçont seruir d'epithemes à ceux, qu'vne douleur trop prompte pourroit surprendre. Cette pratique est en forme d'éleuation à Dieu; parce que c'est à luy qu'il faut auoir recours en nos fouffrances o si nous voulons qu'elles ayent du merite. Il me reste yn seul éclaircissement à donner, touchant la façon de traitter mon sujet, d'où j'éloigne, tant du texte que des marges, les noms & les paroles des Autheurs, qui me prestent leurs penfées. Sans me mettre au hazard de choquer ceux qui ayment le Grec & le Latin, ie peux dire, que faisant parler la Theologie, j'aurois mauuaise grace de prendre son credit de ceux qui le tiennent d'elle. De plus, la raison qui est presque le seul appuy de cét Ouurage, n'appartenant ny à Platon ny a S. Thomas, mais au jugement, ie ferois vne injustice vniuerselle d'attribuer à eux seuls, ce qui appartient à tous les hommes. Si ie me sers en quelques endroits des paroles de S. Augustin, c'est plutost pour produire son exemple, que pour ayder la Theologie de son authotité. Et puis mon Lecteur, ie n'ay garde de croire. que vous voulussiez vous enrichir de mes marges. St vous estes plus docte que moy, vous auez plus de Lecture que le n'en ay : si nous sommes égaux en capacité, ie ne sçay rien que vous ignoriez. Que si ie suppose que quelqu'vn au dessous de moy, lise cette piece, ie le supplie de receuoir ce que ie dis sans garand, puisqu'il m'écoute sans obligation. Au reste le conjure la bonté de nostre adorable Sauueur de benir nos dou→ leurs, & s'il daigne nous attirer dans sa Croix, qu'il luy plaise nous couronner dans sa gloire.

# ARGVMENT

## DV I. LIVRE.

E premier Liure, qui sert de fondement aux autres, en propose la forme & la matiere. I. Sa premiere Poesse décrit affez naivement les réveries d'un Melancolique, dont la maunaise humeur ne se plaist qu'aux objets, qui pennent nourrir son chagrin & ses inquietudes. Cette piece n'est pas tant le Discours de Celestin, qui fait le principal sufet de cet Ouurage, que le vray portrait de ceux qui ont besoin de consolation. II. Elle donne entrée à la premiere Prose, & à l'entreueue de la Theologie, & de cét illustre Pontife : Sa principale partie contient un solide discours contre les Stoiciens & les Adamites , montrant que ceux-là ont esté vains en leurs promesses, & ceux-cy infames en leurs déportemens. III. Vn Dialogue de l'Homme & du Sauveur en Croix. sert de seconde Poesse. IV. Dans la Prose suinante Celestin commence le recit de ses maux : vers le fin il propose l'ordinaire plainte de Hommes sur les misères de cette vie , comme fi la Vertu estoit toute seule attaquée & le vice defendu. V. Pour donner appuy à ce sentiment, il se sert de l'authorité de Dauid, tirée de son Pseaume 72. VI. La derniere Prose a deux Parties. La premiere fait voir à tous ceux qui se plaignent, qu'ils tiennent benucoup plus de biens de la liberalité de Dien, qu'ils ne souffrent des maux, par sa permission. La seconde introduit la lustice, qui proune que l'impieté n'éuite pas les chastimens qu'elle merite, concluant par cét estrange paradoxe : que iamais Dieu ne punit plus seuerement le pecheur, que quand il ne le punit point. VII. La derniere Poesse est un commandement de la mesme Iustice aux Hommes, de traitter Dieu auec plus de respect, & d'auoir plus de confiance en sa Bonté.



LA

# CONSOLATION

DE LA

# THEOLOGIE.

LIVRE PREMIER.

I. Poesie.



RRIERÆ raifon importune! Ne parle plus à ma douleur; Le bien de plaindre mon mal-heur Est ma plus aymable forsune! Leul objet de mes destrs Se trouwe dans les doux plaisirs.

Que donne la melancolie; Rien ne me scauroit obliger Que cette innocente folie; Dont elle semblo m'affliger.

Tout ce qui peut flatter mes larmez De l'espoir d'un contentement, Me prepare un cruel tourment Sous l'apparence de ses charmes: Luand on approuue le dessoin, i. LACONSOLATION DE LA Que s'ay de vourrir dans mon sein Le doux supplice dema peine, le benu & baise la main, Qui rasche de m'estre inhumaine; Et qui m'est cruel, m'est humain.

Lus ameriumes font ma ioye;
Et ie crains si fort d'estre heureux;
Que les maux les plus rigouveux
Deuident mes jours tout de sope:
La douleur, les gemissement;
Me sont d'agreables tonrmens;
Toutes ces pireuses alarmes;
Qui nous sont épancher des pleurs,
Me donnent, me donnant des larmes,
De riches perses & des staurs.

La majesté de ces murailles
Dont le faist touche les Cieux,
Me fait un éclas edieux;
le n'ayme que les funerailles :
Mesme is hojvois la mort;
Si les loix de sontriste sort
Ne luy rendoient l'humen sainage,
Mais sfachant que la cruanté
Luy fait le roint ér le visage,
Ie sus rany de sa beanté.

Le recoy d'une solitude
Charme plus mes sens mille sou;
Que le Louure des plus grands Reys v
Cest-là que mon inquietude,
Parlant aux arbrisseux descrets
Les entretient de mes secrets;
Cest où dans mon humeur plus sombrev
Fuyant toute autre prinauté,
le vais seul auceque mon ombre,
Pour y chercher la liberté.

Par fou la trifte melodie Des Chahuans & des Hibonx, THEOLOGIE, LIVE I.

Eacher de l'ombrage d'un houx, Flate ma douce maladie: L'horreur de leurs gemissement Me comble de ranissement D'un plaisir qui m'est si sensite pour le gouer à loisir. Le consens qu'il soit impossible, De iamau changer de desir.

La Philomele languissante
Accorde sa voix aux soupirs
Des plus agreables Zephirs;
Mais bien que sa voix soit charmante,
Ses chansons ne me plairoient pas,
N'accusant point le durtrépas,
Dont la vage de son beau fiere,
Finit ses miserables jours,
N'en poussant estre l'adultere,
Ny souiller ses chastes amours.

A mesme temps la Tourterelle
Et les Passeraux du desert,
Donnent leurs voix à ce concert
Et les battemens de leur aile:
Les Phansémes de leur aile:
Auant-coureurs de nos dessins
I promenent leurs noires ombres,
Et les morts quittans les tombeaux,
Rendent ces lieux beaucoup plus sombres,
Que l'épesseur des arbrisseaux

Aupres de ce lieu solitaire
Serpentent deux petits ruisseux;
Qui du bransse de leurs roseaux;
Disent aux Corbeaux de se taire;
Et puu coulant dans le vasseau
D'un marain qui resoit leur eau,
Ils stanquent en saueur des Cygnes
Le petit fort d'une maison,
Où les glayeux plantez, à lignes
Cachent la mousse & légazon

le me retire à ce rinage,
Pour y ionyr de la fraischeur,
Qui garde amz Cygnes leugh lancheur,
Et les counre contre l'orage
Là ie reçois un grand plaisir
De voir le paresseux loisir
Des Herons qui tiennent la rine,
Arrestans leurs yeux ébahis;
Asse personne n'arrine.
Dont ils puissent estre trahis.

Le Cygne cherche som sa plume Le sem qui le brûle dans s'eau; Mais bien qu'il soit dans vur ruisseau Ce seu le brûle & le consume: On croivoit que dans ces glaçons Il pense dessa les chansons, Dont il prend congé de sa vie, Alors que la rigueur du sort. D'une voix triste le conmie De goûter le siel de la mort.

Pendant qu'il medite sa game »
L'Air se distille tout en eau,
Sur ce melancelique oyseau,
Asin de moderer sa stame:
It voy croistre l'herbe & les steurs »
De l'humidité de ces pleurs;
L'essang mesme bien que passible
Crespe ses vagues doucement ,
Et par un frisson insensible
Parle de son accrosssement.

A peine ce petit murmure
Rend au marais son beau miroir.
Que i'y commence de renoir,
Ou moy mesme, ou bien ma sigure;
le suu alors tout estonné
De my voir si bien crayonné.
Et me prenant pour man image

Ie crains d'estre tombé sous l'eau . Et pour éuiter le nanfrage Ie me saisis d'un arbrisseau.

Ce marais joint un precipice, De qui le fond semble chercher L'endroit où le cruel rocher Roule Sisiphe à son supplice; La j'entens bruire le courant De ce sleune, dont le torrent Ne traisne que soussire ét que slama. Et qui noye le sousenir, Tame aussi tost qu'une pauure Ame Ses voit contrainte d'y venir.

Cette agreable tromperie
Charme tellement mon humeur,
Lu'un jugement fage & tout meur
Ne vandroit pas ma réverie:
Tout ce qu'on cherche du desir
Est mon extrême déplaisir,
La nuit, l'ombre, la solitude,
Les soupirs, les gemissemens
Plaisent à mon inquiestude;
Et sont tous mes contentemens,

### PROSE I.

Oila le triste & inutile diuertissement de mon esprit, lors que la douleur & le trauail faisoient de plus fortes impressions sur sa constance. Vn iour que ie m'entretenois des mesmes pensées, & que mon imagination alloit reprendre les plus agreables objets de ma solitude, i'apperceus aupres de moy vne Dame, dont la maiesté me donna autant de respect, que sa douceur me causa de ioye. Ie ne veux pas nier qu'vn abord si impreueu me fur suspect, & que dans les premiers mouuemens de mon ame, la crainte me sit apprehender qu'on ne voulût tenter ma vertu. Mais

LA CONSOLATION DE LA enfin ayant remis mon esprit en estat de juger, se reconnus qu'elle n'estoit pas vne de ces funestes & criminelles Beautez, qui ne nous decouurent leur esclar. que pour nous allumer de leurs flames. Son visage montroit toutes les graces qui peuvent composer cetce partie ; ses veux auoient de la douceur, mais ils audient de la modestie; s'il paroissoit du blanc & du vermillon sur ses joues, il y paroissoit beaucoup plus d'innocence & de pudeur; si sa bouche sembloit dire qu'il falloit aymer, sa grauité declaroit aussi-tost que c'eftoit quelqu'autre chose qu'elle. Ce qui me confirma dans cette pensée, fut d'apperceuoir, que la Terre qui soustient les hommes, luy estoit inutile, dautant qu'elle estoit tellement portée dans l'air, que mesme elle ne la touchoit pas de l'extremité de sa chaussure. Quoy que la hauteur de mon cachot ne s'éleuast gueres au dessus de ma teste, la sienne sembloit atteindre le Ciel & les Aftres. Ses habits n'a uoient rien de nos cstoffes ny de nostre mode. Vn nombre infiny de ces fleurs, qu'on ne voit point dans nos parteres, rehaussoit le fond de sa robbe plus blanche que la neige. Quoy que ma curiofité m'en découurit beaucoup, les replis de ce vestement en déroboient bien dauantage à ma veuë. Vne riche agraffe arrestoit yn manteau bleu sur ses espaules: Sa figure estoit d'vn soleil, dont les rayons enfermoient au centre de leur cercle, le grand nom I E H O V A, trauaillé auecque tant d'artifice, que la trempe & l'efmail de nostre Orfeurerie ne fair pas mesme vn rude cayon de cette delicatesse. Grand nombre d'estoilles d'or, ou d'vn metal plus fin parsemoit l'azur de ce riche manteau. Vne Tiare esclatante de mille pierreries estoit le seul ornement de sa teste. Au dessus de tout cés habit, flotoit vn crespe extremement delié, mais quoy que sa tissure sut delicate, si ne laissoit-il pas de rabatre un peu de l'esclat & des lumieres qui sortoient de ce magnifique vestement. Sa main gauche fouftenoit vn Liure, dont vne des faces paroissoit vieille & Pautre toute neufue. Pendant que l'admiration me tenoit attaché à considerer tant de merueilles, cerre auguste Deesse me rougha fort legerement de la

THEOLOGIE, LIVER I. mein & me dit. Ie voy bien Celeftin, que ie ne finie nlus de ta connoissance, & que les autres arnis que tu ac faire, ont efface de samemoire le souvenir de colle que su cherissois auparauant, ausoque de constantos & de tendres amours. Comme ie m'onys appeller de mon nom , is portay ma main a mes your , commo fe L'euffo pû escarrer les nuages, de mon ame, en deffilant mes paupieres. Mais helas, mon aueuglomene estois inserieur, & ce remede ne conchois que le dehors : toutefois ne voulant pas entierement paroiftre stupide, ie luy parlag en ces termes. Madame, vous me nouvez pardonner cette ignorance, puifque mes maux font venus à tel excer, que in ne me connois nas moy-mefine, Cola mefine ( repartit-elle ) que tuignores ma qualité, fait que tu as perdu cette importante connoillance; bon courage neantmoins, ton mal peut guesir : ie voux croite que celle qui t'a fair autrefois connoiltre Dieu, te scaura bien tirer de co dangereux aueuglement. A ces mots, comme si in me tuffe réneille d'va profond fommeil, où mon efprit & mes fens cuffent efté également liez, ie commençay de comprendre, que celle qui me parloit. oftoit la Theologie, dont l'agreable conversation m'auoir fait goufter de li douces heures. Veritablemene, ie ne fçaurois dire tout ce que ie fis alors : le transport de ma ioye fut li prompt & fi rauillant, que me raifon furprife n'en pite reconnoiftre ny reglen toutes les faillies. La Physique n'auque point de mouvement d'une extremité à l'autre, sans y voir va milieu, qui foit le passage commun de toutes les deux. La Morale des Philosophes ne veut pas auffi que l'on passe d'une passon à son contraire, sans toucher un noint également dégagé de l'une & de l'ausse. l'appris alors que celle de IBS VS-CHRIST auoit d'autres feorats, & que comme il est des ames, qui des miseres de cette vie s'élevent à la joiissance de la gloire, sans souffrir les flammes du Purgatoire, qui est le milieu de ces deux vies, il arriuoit aufii qu'on estoit par tois transporté d'vne extrême triftelle à vne excessive jove. sans que l'esprie fist aucune pose dans l'estendue d'enere ces mouvemens si contraires. Ah que ie sencie de

doux transports, à la veue de celle que j'auois ardemment aymée depuis ma premiere jeunesse. Vn enfant me sauoure pas de plus charmans plaisirs entre les bras de sa mere, que ceux que le goustay me voyant à ses pieds. Aussi-tost que la ioye me permit de parler, ie me iettay à terre & luy fis ce Discours. Quoy ma bonne Maistresse, daignez-vous bien penser au plus miserable de vos Disciples? n'auez-vous point apprehendé l'horreur de ma prison, & les incommodirez qu'on y souffre? Peut-estre que vous auez conspiré contre le Ciel, que vous quittez; & que vous ne venez pas tant icy pour consoler mes peines, que pour y souffrir celles qu'on vous ordonne? le scay trop combien vous estes attachée d'inclination au Dieuque vous adorez par deuoir, pour craindre vn semblable desastre. Quel sujet vous amene donc dans ce cachot? Ne croyez-yous point entrer dans ce Cabiner doré, où vous treuuiez à Rome vne image du riche Palais que vous habitez dans Ciel. Possible pensiezvous me rencontrer dans ce magnifique Trône, où ie representois vn Dieu visible, parmy les Cardinaux, comme au milieu de mes Seraphins. Madame, vous ne verrez point icy de dais ny de balustres ; vous n'y treunerez pas melme ces riantes prairies ny ces belles allées, que la Nature me dressoit de Cyprez & de Sapins, au milieu de mon desert. Voilà tout ce qui me reste des magnificences de la Cour de Rome; voilà le seul parrage qu'on m'a fait du monde. Mon cher Disciple (repartit la Sapience) tu sçais bien que i'ay. autant aymé Pierre de Moron, que le Pape Celestin, & que iamais l'éclat ny la pompe de ta dignité ne m'a fait considerer ta personne. Ie t'ay suiuy à Naples, ie t'ay accompagné dans le Vatican, ie l'auoue; mais qui me peut blasmer de t'auoir abandonné dans les forests & parmy ses bestes sauuages? I'ay fait cas de ta personne, lors que les Roys te faisoient escorte, mais ie ne t'ay pas méprifé, quand la rage de tes ennemis poursuiuoit ra vie. Non, non, ie ne pretends rien aux droits des Hommes, du temps & de la mode; mon affection ne s'appuye pas des interests de la Fortune; tandis que tu feras vertueux, tu feras mon amy.

THEOLOGIE, LIVRE I. Bien dauantage, ie veux que ce qui ruïne les amitiez du monde, conserue la nostre, & que ton infortune foit la seule attache de mon cœur. Il ne tiendra qu'à toy de m'auoir toûjours en ta compagnie; rien ne m'en peut separer, que le mépris de mes conseils ou l'inconstance de ton Ame. Madame (repris-je aussitost ) vous me donnez dans l'offre que vous me faites, l'asseurance de ne me quitter iamais. Au moins vous puis-je protester, que ie me sens disposé à rejetter plûtost tous les delices de la terre, que le moindre des contentemens qu'on tire d'vne seule de vos paroles. Ne faudroit-il pas que j'eusle oublié les trahisons du monde, pour y tourner mon cœur & mes pensées, au prejudice de la fidelité que ie dois à vostre seruice? Pourueu que ie vous puisse posseder, ma forrune est assez grande : pourueu que vous vous souueniez de vos promesses, ie suis asseuré de ma consolation, puisqu'il vous est aussi aisé d'adoucir mes miseres, qu'il m'est impossible de les porter. Iusques alors, il n'estoir point entré d'autres lumieres dans mon cachot que celle que la Theologie y auoit apportées, ce qui luy auoit ofté la veue de tout ce qui estoit dans son estenduë. En fin le Soleil s'y estant glissé par le mesme endroit, qui seruoit de porte & de fenestre. elle apperceut aupres de moy Epictete & Seneque. Comme elle les eut remarquez au manteau Grec & à la robe Romaine, elle leur dît d'vn ton de voix, qui declaroit assez & son despit & sa puissance. Ne sontce pas icy ces braues Medecins des Ames, qui se vantent de rendre les corps insensibles? Sortez d'icy malheureux Empyriques, qui pensez auoir treuué de puissans remedes à nos maux, lors que vous prononcez quelque grande parole sur le sujet de nos miseres. ·Vostre insensibilité & vos Apathies peuvent estourdir les ignorans, mais elles ne sçauroient soulager les malades: ces beaux mots ont bien de l'esclat, mais ils n'ont point du tout de force. Pauures insensez, montrez-moy ce Sage, qui rit dans le taureau de Phalaris? où auez-vous veu ce courageux Miserable, qui chante au milieu de ses fers, & qui souffre les rasoirs & la roue auec ioye? Marquez-moy vn seul frisson

LA CONSOLATION DE LA de fiévre que vous ayez arrefté, jusques à regler l'insvarience, ou du moins jusques à prevenir le desespoir ? Dites-moy si vous pouvez que vostre statue de bois ou vostre homme de bronze air regardé la douleur sans fremir & sans trembler de crainte. Je n'ignore pas que vous auez quelquesfois tenu bonne mine, de que la vanité a contraint vostre exterieur, qui augit des spectateurs, pour desemberer vostre Ame, qui n'estoit veue de personne. Hors d'icy, trompeurs, ce n'est pas à vous de traiter cet infirme ? vous auez vous-mesme plus de besoin de prendre medecine, que de capacité de l'ordonner. Et puis se tournant à moy. elle continua de la sorte: Vrayement tu as bonne grace de chercher ta guerison aupres de ces graues Parleurs, que je nommerois volontiers les Sonhistes de l'esprit, comme il en est d'autres de l'oreille. Peutestre que ton Ame eût toujours esté enueloppée de ses tenebres, si ru n'eusles approché la lampe de cet Idolarre, & qu'il falloir estre condisciple de Neron, pour apprendre des secrets vtiles à ta conduite. Mon cher Nourrisson, ie ne scaurois te dissimuler mon ressentiment : i'ay honte d'auoir des Escoliers qui ne puissent estre les Maistres de ces Philosophes. Dis-moy franchement ce que tu en panses ? ton silence me fait comprendre que tu n'és pas de mon aduis. Le consens que mon authorité ne fasse rien sur ton esprit ; mais si io laisse ton jugement tout entier, ne me refuse pas vne réponse sans obscuriré & sans ambages. Ces scausns Medecins à qui tu as abandonné ton falur, ont ils guery tout à fait ta maladie ? C. Your reconnoistrez aisément de l'estat où vous me voyez, que ie suis encore dans toutes mes foibleffes. Th. Ils one au moins leué la plus importune douleur de tes playes. C. L'obligation que le leur aurois, ne seroit pas petite, s'ils en empeschoient seulement les plus legeres pointes. Th. Doù vient donc que tu t'es adresse à eux ? C. Is me suis laissé persuader à l'opinion commune, qui defère beaucoup à l'estime de leur suffisance. Th. Tu parles sagement, le vulgaire des Scauans fair grand cas des Storciens, mais les vrais Doctes les ont touljours méprifez. L'Academie & les autres Escoles ope

produit sant de solides raisons contre leur Apathie & leur insensibilité, que ie commenceray de la croire, s'il se treune encore quelqu'vn de leur secte. Et pour ne point toucher ce que l'ancienne Philosophie auanre contre cette chimere, le me veux seulement seruir de ce raisonnement. Ou Zenon & ses Disciples prozendent que le Sage n'a point de passions, ou seulement qu'il n'obert pas à leur violence. S'ils veulent que le sage soit tout à fait exempt de passion, voilà vire Ratue, & non pas vn homme; s'ils asseurent qu'il ne se rend pas à fon excez, difent-ils autre chose que le commun des Philosophes? ie t'en fais juge. Que seruent donc ces grands mots, qui disent toujours plus qu'ils ne disent ; puisqu'ils n'ont point de science parziculiere, & que nous ferions de leur opinion si nous parlions à leur mode. Voilà l'illusion de certains denots du temps, qui pensent auoir d'autres secrets, & des verrus plus delicares que le reste des Spirituels, parce qu'ils auancent des termes hors de l'vsage ordinaire. Or que le Sage des Stoïciens foit vne statue, s'il m'a point du tout de passions, tu le comprendras, te souvenant que le cœur humain est au milieu de son petit monde, comme vn vailleau fur la mer. Il faut des vents qui le poussent & qui l'agitent, autrement il demeure immobile, & iamais il ne s'auancera vers le bien qui luy est propre, ny ne s'éloignera du mal qui luy est dommageable. Rien n'est absolument mauuais : tout ce qui possede l'estre, a de la bonté : la ciguë qui tuë les hommes, noursit certains oyfeaux : le venin des serpens & le fiel des dragons n'est pas mortel à tout ce qui s'en approche. Neantmoins il est de certains Estres qui ont de telles inimitiez entr'eux. que l'vn est le souverain & dernier mal de l'autre. Pour cette raison Dieu a mis dans les animaux des «onnoissances & des desirs, qui les approchent de leur bien . & des auersions qui les éloignent de leur contraire. Mon humeur n'est pas de soupçonner les insentions d'autruy, qui me sont cachées; & partant puisque ces Philosophes n'ont pas nettement expliqué seur doctrine, ie ne veux pas croire qu'ils tiennent les affections de l'Ame manuaifes. Quelle apparence B iii.

LA CONSOLATION DE L'A que des personnes, qui sans doute ont eu la raison bonne, fissent vn outrage si sensible à la Nature, que de l'accuser d'auoir mis dans leurs Ames des inclinations funestes & criminelles? A n'en point mentir, il y auroit de l'injustice en Diett, de punir en vous des passions, que luy-mesme y auroit mises, & qui sont des qualitez de nature, & non pas des productions d'habitude : Ne feroit-il pas le mesme, qu'vn Iuge qui glisseroit un larcin dans la pochette d'un de ses hommes, afin de trouuer yn coupable? Il y a de l'impieté & du blaspheme, de penser si indignement de la bonté de Dieu. Mais quand il auroit traité les hommes auec tant d'injustice, que de souiller leur naissance de ces crimes involontaires, ne seroit-il pas crovable qu'il auroit excepté son propre Fils d'vne Loy si peu équitable ? Icsus-Christ a tremblé de peur . Icsus-Christ a souffert des douleurs, Jesus-Christ a souffert les frissons de la tristesse; il a eu des ennuis, des defirs, des craintes & des amours. Il s'est attendri sur les sur les miseres d'autruy, il a deploré les desastres de Ierusalem, il a eu pitié de la femme adultere, il s'est mis en colere contre les profanateurs de son Temple. Donc les passions ne sont pas mauuaises, & le Sage n'en est pas exempt, puisque la Sagesse mesine y estoit sujete. Ie sçay bien que pour marquer l'empire absolu, que le Sauueur du monde auoit sur les mouuemens de son Ame, on les appelle autrement dans l'Escole; mais pour changer le nom aux passions, on ne change pas leur nature. Quel aueuglement de vouloir persuader à des esprits raisonnables, que c'est vn crime de craindre d'offencer Dieu, de desirer de luy plaire, de ressentir les outrages qu'on luy fait, de se inettre en colere contre les ennemis de sa gloire, & de se flaistrir de tristesse, au repcontre de ceux qui bra-

uent sa puissance? Ie ne me serois pas arrestée à combatte vne etreur que les Peres & les Conciles ont condamnée, si les Storiciens n'auoient donné, que de l'admiration aux sottes testes. Oüy, ie souffrirois que ces orgueilleux manquassent de respect pour les saintes Escritures: ie ne me plaindrois pas qu'ils eussen choqué les sentimens du Christianisme, pourteu

- THEOLOGIE, LIVEE I. qu'ils n'en eussent poiut corrompu les mœurs. C'est à regret que ie te parle d'vne Secte, qui est la malheureuse fille du Storcisme. Tu n'ignores pas que nos Adamites tiennent les maximes de cette extrauagante Philosophie, & qu'ils veulent que le Fidele de Iesus-Christ soit aussi insensible que le Sage de Zenon. Il est est vray qu'ils donnent d'autres fondemens à leur Apathie; mais qui ne voit, que feignans de releuer l'excellence de la grace, ils taschent d'en supprimer le merite? Voicy leurs Discours. Pour ne point deshonorer la grace du Messie, il luy faut accorder la mesme force qu'auoit l'innocence originelle, puisqu'apres la cheute d'Adam, elle luy a esté substituée. Or il est certain que cette premiere justice estoit dans l'Homme auec authorité de Reyne, qui tenoit tous les mouuemens de l'ame tellement souples à la raison. que c'estoit plûtost vne trouppe d'esclaues attachez, qu'vne ligue de sujets rebelles. Et partant la vertu du Sauueur reprenant dans l'Homme la place de cette innocence, ne seroit-ce pas l'accuser de foiblesse, de croire que la chair luy peuft former des obstacles au bien, capables d'en diuertir la poursuite? Quoy que le diuin Apostre qui estoit yn vaisseau plein de certe grace, criast qu'il sentoit dans ses membres, vne loy contraire à la loy de l'esprit; quoy que l'experience leur fist voir dans les cheutes ordinaires des pecheurs, qu'il se souleue dans la chair des mouuemens ennemis de la grace; quoy que la raison leur dist que le merite de Iesus-Christ donnoit vn secours à nostre liberté, & non pas vn tyran, ils vouloient que la grace rendist l'Homme impeccable, si elle le rendoit vertueux. Le froid & non pas la pudeur les obligeoit de couurir leurs corps : les habits leur estoient des reproches aussi honteux, que les fueilles de figuier le furent à vostre premier Pere. O Dieu faut-il que ie me souuienne de ces Monstres! C'estoit vniplus énorme crime d'entrer dans l'Eglise vestu, que de n'y aller point du tout.

Tu ne sçais que trop combien l'impudence de ces ames brutales a causé de blasme aux Chrestiens; comme si l'aueuglement de ces insames Gnostiques est esté la veritable doctrine de l'Eglise, Et pour reuenir à cette

Büij

LA CONSOLETION DE LA insensibilité, que l'ay dit venit de l'Escole de Zenon. il eft vrav que le Diable causoit quelque froident dans les Adamites, su commencement de leurs fales Affem. blées; mais enfin l'issue faisoit connoistre qu'il me ecttoit cette can fur la braife, que pour allamer vine plus criminelle flame. De Philosophes Seorciens, il deuenoient Cyniques, aues cant d'effronterie, que le plus vilain estoit le plus deuot. Que si les pretentions de tous ceux qui adorent cette fecte d'insensibles, ne font pas frales, elles font todiours mauraifes, puifque la fin de cette Philosophie ne regarde que l'oftenracion & la vanité; son dessein, non plus que son poutoir n'estant pas de treuter vn remede aux plaves. de l'esprit; mais seulement de les countir d'vne emslaftre. Et ainst ils n'ostent pas la douleur & les autres affections de l'ame, mais bien leur nom du Dictionnaire, appellant ioye, ce que les autres nomment volupré . & preuoyance , ce qu'Aristore appelle craince. N'auois-tu pas choisi de rares Medecins, qui pensent. auoir gueri vo malade, quand ils luy one die auec deux ou trois sentences : que l'Homme sage ne souffre rien, & que ce qui déchire ses entrailles, ne touche oas mesine sa peau. Veux-tu que ie te die, ce que tu as fait lors que tu t'es adresse à eux ? ce que fait va panure malade, qui ne ponuant analer le sené & la zhubarbe, s'amule à fuccer vne pomme, qui ne faic qu'irriter sa fiévre. Ce n'est pas chez Epictete ny chez Seneque qu'on rencontre la guerison de l'ame : il est aussi difficile de treuuer d'vriles remedes dans leurs conseils, qu'il est aisé de choisir de beaux mots dans leurs Escrits. Apres auoir prononcé tout ce Discoure auec vne émotion qui marquoit affez son déplaisir, elle me montra vn Crucifix, qu'elle auoit tenu caché insques alors , adjoûtant ces belles paroles : Celestin, voila veritablement la patience, otiv Celostin voila la patience. C'est aux pieds de certe Croix qu'il faut chercher la consolation de ses souffrances; c'est dans les playes de cét Innocent, où l'on peut treuver le remede des plus redoucables peines. Et puis comme elle eut arzeste quelque temps sa veue sur ce pitoyable objet, elle murit ses yeux aux larmes . & la bouche à cet amoureux Colloque.

### PORSER II.

L'H. Miracle plein d'amour, amour plein de miracle, Glorieux deshonneur, honorable spectacle, Cher & triste objet de pissé, Combien nous faus-il de richesses, Pour payer vos despesses,

Four payer vos aegresses ?

6H. le mesprise vos biens , ie veux vostre amisié.

L'H. Souffrez-vous que la mort attaque voftre vie ;.
Et que par tant de maux elle vous foit rause ?
Cruel Destin , rigoureux fort ,
Denois-thérir ces outragos ,
Au plus beau des Ouurages ?

An plus bean des Onnrages ? CH. Accufez-en l'Amour, n'en blasmez, pas la Morti,

L'H. Pourquoy repardez-vous cette suneste Terre.

Qui ne merite rien que l'esclat du tonnere.

Doux Samueur! regardez, les Cioux.

CH. Ah se le serou, si ma haine

S'égaleit à ma peine.

Mais possedant mon cour, elle a droit à mes yeux.

L'H. Mais pourquoy couronner voßre seste d'espinos Pour qui les diamans & les porles plus sincs Se doinent saçonner en steurs?

CH. Ne cherchez, point à ma vistoire De plus illustre gloire,

le suis moins voftre Roy, que l'Homme de douleurs.

L'H. Et d'où vient que l'amour vous ferme les paupieres Et vous ouure le flanc ? esceutez mos prieres , Foible & redoutable Vainqueur !

CH. Cente conduite oft legitima;

Pour ne point voir ton crime . L'amour ferme mes yeux . l'amour ouure mon cœur.

L.H. Pourquoy nous tendez - vous vos belles main

Digitized by Google

26 LA CONSOLATION DE L'A Demandez-vous le prix de la grande victoire, Dont l'effort vient de terrasser L'Ensert toute sa puissance? CH. Ma seule recompense.

Comme mon seul desir , c'est de vous embrasser.

L'H. Pourquoy permettez-vous que ce fer vous attache Et que dans vostre sein une lance se cache?

CH. Malance vous doit entamer,

Ces clouds vous donnent asseurance.

De ma perseuerance,

Et que ie suis constant, quand il faut vous aymer.

LH. Mais quoy pour meriter nostre reconnoissance Auez-vous deu choistr une infame potence?

CH. Sans doute l'Homme à cette fois .

Cette preuuz estant authentique :

Se declare Heretique .

S'il doute de mon cœur, en regardant ma Croix.

L'H. Et quoy ne pouniez, vous perfuader la flame, Qui brastois vostre cœur & consumois vostre ame Sans qu'il fût besoin de mourir?

CH. Er quoy ne suis-je pus ton Maistre,

Qui doit faire connoistre , Et comme il faut aymer , & comme il saut souffrir?

# II. Prose.

A Sapience ayant prononcé les derniers mots de ce beau Dialogue, elle posa la Croix qu'elle temoir, sur l'Autel, & me commanda d'adorer les souffrances de ce Dieu que i'y voyois attaché. I'obeis, mais auec tant de pesanteur, qu'elle comprit bien, que la douleur ne me laissoir pas la moitié de mes forces & de ma liberté. Elle dissimula neantmoins de connoistre les langueurs de ma deuotion, afin de n'estre pas obligée de m'en faire le reproche. Mais comme si elle eust approuué l'essor que ie me faisois, elle me dist: Courage mon cher Nourriston, j'espere

que ton mal ne tiendra pas long-temps contre ce remede. Madame, cela feroir bon, si ma douleur venoit d'vne cause ordinaire, & qu'il pût y auoir de l'esperance, où il y a tant de mal-heurs. A ce que ie vois ( reprit la Theologie en souriant) te voila dans l'Hofpital des Incurables. Mais dis-moy, est-ce la nature de ton mal ou l'indisposition de ton esprit, qui s'oppose à la puissance des remedes? Il y a de manuais malades à qui rien ne manque que la volonté pour guerir; mais comme s'il y auoit plus de peine, à vouloir qu'à souffrir, ils ne veulent pas seulement s'ayder d'vn bon desir, pour acquerir vne santé parfaite. N'en astu iamais veu, qui entretiennent leur galle, & qui ayment mieux se grater des mois entiers, que de sentir pour quelques momens , l'odeur du souffre & du mercure ? le n'ay garde de te soupçonner de cette lascheté, neantmoins ie ne scaurois t'excuser tout à fait ou d'ignorance ou de foiblesse. Non, non, Celestin, il n'est point d'infortune ny d'accident, pour fafcheux qu'on l'imagine, qui ne treuve sa medecine dans la Croix de ton Sauueur. Quelque serpent qui vous picque, vous estes asseurez contre son venin. pourueu que vous ayez assez de courage pour leuer les veux à celuy que la bonté de Dieu vous éleue dans ce desert. Toutefois de peur que tu ne me soupçonnes de l'ignorance de ces Medecins, qui ordonnent des remedes sans offir les malades, il me plaist bien d'apprendre de ta bouche les infirmitez de ton Ame. Je cay bien que les Affligez ont assez d'eloquence, pour lasser l'attention des plus patiens, & que pour l'ordinaire ils parlent aussi long-temps qu'ils souffrent. Ie me veux pourtant exposer en ta faueur, pourueu que tu me promettes de garder mes ordonnances, si tu les juges vriles & agreables. Tu peux perdre vne partie de ton mat en le racontant, & pour moy, ie ne sçaurois hazarder qu'vn bien peu de patience en t'escoutant. A peine eut-elle acheue de parler , que ie commençay ma harangue par mes larmes & mes soupirs, adjourant, comme le peûs, ce peu de paroles. Madame, puisque vous me commandez de vous faire le trifte difsours de mes disgraces, is serois-austi injuste de les

LACONSCEATION DE EX gaire, que ie suis mal-heureux de les souffrir. Quov que les prosperitez passées soient des douleurs profentes, le veux bien me souvenir d'avoir esté Pape .. pour vous faire comprendre que ie suis misesable. le pe refuse pas de vous entresenir de l'excez de mes crimes, pour vons faire connoiltre l'équire de mes peines. Mais quant que d'en faire la déduction & la recherche , ie confens qu'en exerce toutes les rigueurs de la cruanté fur ce reste de corps , que les austernez m'one laifle, fi mes ennemis treuvent vne acculation., on il vait tant foit peu de pretexte, & point du tout. d'ennie. Qu'ils me premnent des le berceau; qu'ils. examinent mon enfance ; qu'ils passonr dans ma foliaude, pour y chercher les meurures que j'y ay cacher dans l'obscurité des forests; qu'ils entrent dans les spelonques, où l'ay vescu tant d'années, possible, treuueront-ils là dequoy m'affliger? Il est vray que i'ay perfecuté vn Innocent, & que l'austerité que l'ay pratiquée fur moy-melme, m'a presque convaince de parricide. Ce crime receura peut eftre quelque iout des recompenses de Dieu, & quand il seroit punistable parmy les Hommes, ceux qui me poursuinent, ne doinent pas s'intereffer à la vengeance, puilque icpregenois le dessein qu'ils one de me faire mouris.. Encore defireriez-vous scanoir ce que ilay fair pour lour donner sujet de faire ce qu'ils font. On dit qu'ils y a danger d'vn schisme dans l'Eglise de Dieu, que ie geux appuyer vne reunite contre Boniface , à qui l'ay. quitté la Chaire de S. Pierre, & que l'opinion de ma vertu ( pour ne rien dire de la vie ) peut feruir de moaif à ce changement. Sans doute voils ve accidence qu'on doit apprehender ; mais faut-il que le sois vicieux , afin qu'il foit affeuré ! Voils vn mal heur qu'il faut empescher, mais où est le crime qu'on soit oblige de punir? Quime scauroit reprocher que j'en aye en la pensée, ou donné le conseil? Ouy, mais si vous ne l'auez fait, vous le pounez faite : fi vous p'en ausz formé le dessein, vous en pouvez conceuoir le desse. Er bien , puisqu'on veue chastier des pensées qu'on n'aura iamais, & des pechez qui peuuent eftre, ieconfens que mes ennemis me chassent du monde

THEOLOGIES LIVE I qu'on me poursuive comme une beste sauvage : & f. ce n'est asier, qu'on m'enferme dans vne cage de fer quec les Tygres & les Pancheres. Ce chastement est stop doux; qu'on me prepare des roues, qu'on medreffe des gibers , qu'on m'allume des brafiers, qu'on me creule de nouveaux Enfers. It pour meriter tour sela : bien dauantage, ie le merise, puisque c'est affer d'estre capable d'ype manuaise action, pour estre justement sujet à sa paine. Il n'y a point de sacrilege fi énorme, que ie ne puille faire; que s'il en est quelqu'vn hors de mon pounoir, rien ne me scanroit emnescher son deur. Je peux vouloir le massacre de tous les Prefires d'Italie; ie pour souhaiter l'embrasement de tous les Temples de l'Europe : ie peux effre Here-Larque ou Hererique, & fe Dieu ne m'affifton de fagrace, ie peux hair sa bonté & procurer l'aneantissement de sa gloire. Que s'il y a du crime, de mounoir eftre meschant, que mes persecuteurs promient qu'ils font bons, & ie prononce moy-melme mon supplice. Il n'y a point d'innocence de vie, où il y a capacité de: mal-faire : quiconque geut auoir de maunaises penfées , ne scauroit souffrir d'injustes chastimens. D'où il est aifé de conceuoir la rage de ceux qui m'oppriment ; puifque ce n'est pas allez pour paroistre innocent, de montrer que ie ne suis pas pecheur, fi ie ne prouue conjointement, que le suis mesme impeccable. Peut-on mieux declarer l'enuie qu'on a de nuire à va-Homme, que de l'obliger à faire voir qu'il est Dieu , afin qu'on se l'estime point criminel? A moins que de moriter les peines que le soustre, le ne dois pas ainsi chercher ma justification. le ne pretens rien à l'im-puissance de mal-saire, jusques à ce que ie sois dans cet heureux sejour, où nostre foiblesse n'aura plus de sentacions. Mais n'ay-je point voulu reprendre ce que l'ay quittes Peut-aftre feroit-il expedient à l'Eglife, que le l'euste fait . & que ma simplicité seroit moins dangereule à son repos, que les finesses de celuy qui la gouverne. Ce n'est pas neavemoins par là que io precens de faire voir mon innocence; Pay consenty qu'on me traitast en rebelle, si i'ay témoigné tant soit neu d'inclination au changement, in ne veux pas

LA CONSOLATION DE LA m'en dédire. A bien considerer les deportemens de ma vie, on ne me jugera pas ambitieux : quiconque voudra peser les soins que i'ay apportez, pour me deffaire de la premiere dignité du monde, quand ie la pouvois retenir, ne croira pas que ie tasche de la reprendre, lors qu'il y a de l'attentat en sa recherche. Vous & ce grand Dieu, qui voyez mes plus secretes pensées, & à qui les abvimes n'ont rien de couvert, scauez la veriré de ma protestation. Pour en laisser le jugement à la posterité, j'en vais faire le recit, & que la haine & l'enuie me démentent, si ie déguise tant foit peu la verité. Toute l'Italie sçait que ie n'eus pas plûtost auis de ce que le Conclaue auoit fait à Perouse en ma faueur, que ie m'efforcay d'émiter par la fuite, vn honneur que ie ne croyois pas estre deu à mon merite. l'ay deux cens mille témoins de ce que ie dis : possible, si j'en eusse moins eu, que ie n'aurois pas esté Pape, & que ie serois encore fugitif. Mais Dieu me vouloit amener ce triomphe dans cette prison, & me preparer par l'éclat de cette pompe, à l'ignominie de mes fers . & aux incommoditez de cette grotte. Ie laisse, que pendant les dix-huist mois de mon Pontificat, i'ay affez témoigné que mon cœur n'estoit pas dans le Thrône où l'on m'auoit attaché. Les petites cabanes d'Hermites qu'on voit encore dans le Palais de Rome, prouuent la verité de ce que le dis ; & mon ordinaire conversation auec de pauvres Moines, estoit vne affez bonne caution, que mes affections appartenoient plus à la montagne de Moron, qu'à celle du Vatican. Si l'auois tant d'amour pour la pourpre, aurois-je sollicité auec tant d'ardeur le consentement de mes amis, & l'approbation des plus sçauans hommes de l'Europe, sur le dessein de m'en dépouiller? Aurois-je fait vn Canon exprez pour declarer, qu'vn Pape peut quiter sa dignité, si j'eusse eu quelque desfein de la reprendre? Qui est assez aueugle pour ne pas voir que toutes ces precautions, ces diligences & ees poursuites ne pretendoient que d'appuyer ma demission, & d'asseurer le choix de celuy qui deuoit monter apres moy dans le Thrône? Ie m'estonne que 'ceux qui ont la veue si bonne, & qui penetrent dans

les intrigues les mieux messez, ne veulent pas regarder cela en ma faueur. Mais si l'av desiré de prendre la place de mon aduersaire, pourquoy ne l'ay-je fait ? ie le pouvois. Encore y a-t'il bon nombre de Cardinaux à Rome, qui se peuuent souvenir, qu'il n'a tenu qu'à moy, & que Boniface ne seroit plus Pape, si j'eusse autant eu d'enuie de posseder sa Tiare, qu'il a eu de crainte de la perdre. Quasi tout leur College tenoit sa pourpre de mon élection : beaucoup de graues Theologiens contredisoient mon dessein : route la France y formoit opposition : le Roy de Sicile, qui me ponuoit maintenir dans ma Chaire, me suggeroit des raisons pour y porter ma resolution. Et neantmoins toutes ces considerations ne peurent changer ma volonté, ny m'inspirer vne pensée qu'on me persuade estre fauorable à la paix de toute l'Eglise. Adjoûteray-je à cela, que le Chambellan de Boniface & l'Abbé du Mont-Cassin estans venus à mon petit Hermitage. pour y faire office de Sergens plûtoft que la charge de charitables Pasteurs, ie leur juray & fis vœu, pour affeurer leur Maistre, que ie ne parlerois à personne du monde qu'à mes Religieux. N'estoit-ce pas assez de luy promettre que ie voulois estre muet, pour luy oster l'ombrage que le voulusse faire des brigues. Quoy que ces deux Prelats fussent tous à la passion de Boniface, ils virent tant de candeur dans mon procedé, & fi peu d'apparence dans son soupçon, qu'ils jugerent qu'on me pouuoit laisser viure, & que la prison estoit vne precaution inutile pour vne personne, qui de son plein gré s'enfermoit dans les cauernes. Leur parole ne pouuant guarantit ma promesse, le Pape renuoya vers moy vne seconde ambassade. C'est icy ma sainte Maistresse, que ie m'accuse moy-mesme d'auoir peché: au lieu de me declarer contre vn homme qui estoit odieux à tout le monde, & d'ouyr le conseil des Princes, qui me promettoient leur appuy, ie me sauuay la nuice dans vn bois, où ie courus quarante jours, sans oser paroistre-à la campagne. chasse ne fut plus échauffée contre les Sangliers & les Ours, que la recherche qu'on fit de ce pauure vieillard. La forest n'auoit point de grotte asseutée pour moyi.

les tenebres n'estoient pas assez obscures; on penettoit iusques dans les trous des Renards, pour m'y treuver; on allumoit vn jour artificiel au milieu de la nuich. afin de me découurir. Le matin il me falloit quitter la cauerne que j'auois choisse le soir, & comme si lesantres & les rochers eussent conspiré ma ruine, ie ne m'osois fier une seconde fois à la mesme retraite : Me pourrois-ie souvenir sans larmes du trifte équipage de cette fuite. le fus contraint pendant tout ce temps-là de me déguiser en villageois, pour n'estre pas connu. Quel spectacle, de voir des haillons sur les espaules de celuy qui anoit esté Vicaire de Iesus-Christ, & qui s'estoit aurresfois paré des plusprecieuses estoffes de la Nature ? Tous coux qui me virent en cet estat, ne me pouvans ayder de leur puissance, me consolerent de leurs larmes. l'auone que ce qui d'abord a foulagé ma douleur, l'aigrit par apres : & que j'eus vn sensible déplaisir de connoistre à l'œil, que j'auois assez de miseres pour faire plorer tout le monde. Enfin la di-Ligence de mes ennemis m'ayant rendu tous les afyles de l'Italie ians soureté, ie me mis sur mer, pour chercher quelque Isle deserte, où ie peusse languir en repos, le reste de ma vie. Cet Element infidele ne fut pas plus fauorable à ma fuité que la terre : le m'embarquay fur yn vaisseau, mais ce ne fur que pour aborder où vous me vovez. Aussi-sost que mon persecureur eur appris qu'vn coup de mer m'auoit jetté aux costes de Sicile, il donna commission au Patriarche de Ierusalem de me faire conduire en son Chasteau. d'Anagny. Ie n'ay gardo de me plaindre du traittement qu'on m'y fit : ie dois compter l'accueil de fes parens, qui ne manquoient pas de leconder la passion. entre mes bonnes fortunes, si ie le compare aux miseres de ce cachor. Affligeroit-on plus inhumainement. un homme qui auroit égorgé une douzaine de Souuerains Pontifs, qu'on tourmente vn foible vieillard, qui n'à pû en fuir vn feul ? Voila ma bonne Maistresse. le sujet de mes tristesses : voila ce qui acheue de blanchir ma teste. Mais quand ie n'aurois pas seué par mon procedé les ombrages & le foupçon de mon enpemy, n'a-t'il pas dans ma premiere vie de quoy s'af-

TREBLOCKE, LIVER I. Renter du mépris que le fais de toutes les grandeurs de le terro? Peut-il ignorer, ayant veu ma conduite, les belles instructions que l'ay recents de vous en ma jeuneffe sur ce sujot ? Qu'il considere si ma naissance m'a bû donner des sentimens de gloire ; qu'il aille dans cous les aneres de la Champagne & de la Poiille, fans doute il jugera que les bois & les rochers que i'ay cherchez coute ma vie, ne m'ont point donné de A orqueilleuse penfée, que de vouloir estre l'vsurpaceur de fa dignité. Peut-chre que les senebres où i'ay toûtours vescu, m'ont fait venir le goust de la pompe & de l'éclat de la Cour Romaine. Peur-eftre que la lonque habitude de m'estimer le moindre de mes Religieux me fait defirer d'estre le premier de tous les hommes. Veritablement s'il est ainst, l'ay sujet de déplorer mon mal-heur, de n'auoir esté humble, que pour deuenir le plus insupportable de sous les superbes. Mais pourquoy ay-je donc quitté le Pontificat, lors que le le possedois : pourquoy ay-je fait vn deerer , pour en justifier la demission , & rendre le choix de mon successeur Canonique ? Pour adjouter le mépris aux outrages qu'on me fait, on dit que ie suis timple, & que i'ay l'esprit assez foible, pour me laisser porter au changement : ie l'ay toutefois eu affez sage pour faire vne conflicution, que mon ennemy approuue auec des raisons & des Eloges. Ce seroit troppeu d'affliger mon corps , il faut que mon esprit s'en ressente; si ie n'estois stupide, ie ne serois pas assez. mal-heureux. Aprés des outrages d'ennemy, ie n'ay garde d'accuser l'infidelité de ceux qui tiennent leur pourpre & leur fortune de mes biens-faits. Je leur pardonne, d'abandonner vn affligé qu'ils ne peuvent: Lecourir, & qui a assez de maux pour les rendre tous. miserables. le veux mesme, croire que leur affection, off toute entiere, quoy que secrete; & que rien ne les empesche de se declarer pour ma desense, que l'inurilité de ce dessein. Ie ne mets pas mes faueurs à si haue prix, que de les obliger de perir auec moy : cette con-

solarion-là me feroit vue nouuelle douleur. Tandis que quelqu'vn de mes amis fera heureux, ie ne feray pas tour à fait miserable, au lieu de croixe que i'ay des

LA CONSOLATION DE DA ingrats auprés de Boniface, ie me perfuaderay que i'ay des Anges & des secretes Intelligences. Ie me flate volontiers ainsi, pour soulager ma peine; mais certes ie n'ay point d'illusion assez ingenieuse pour me consoler sur vne des circonstances de mon desastre. Celuv qui me persecute, outre le peu de sujet qu'il en a, s'il le veut fouuenir de mes bons offices, a vne obligation toute contraire. Ne pourrois-je pas luy reprocher. qu'il tient de ma faueur le pouvoir qu'il a de me nuire, & qu'il ne seroit encore qu'vn perit Clerc , si j'eusse tousiours voulu estre son Maistre ? Ie ne veux pas neantmoins que cette consideration exaggere son crime, & que celle de ma bonté augmente sa malice. Il est vray que les moindres ingratitudes de ceux qui nous doiuent leur bon-heur, passent pour de tressensibles injures. Peut-estre que si ie n'auois point de plus grands maux à déplorer, que ce seroit-là le sujet de mes plaintes. Mais helas! ce qui touche Celestin ne merite pas d'estre consideré; si le mal qu'on luy fait, n'estoit pas yn scandale public, ie me resoudrois à la patience; si les interests de Dieu & de son Eglise ne souffroient rien, le craindrois de la vanité & de la complaisance dans mes desastres. Que penseront les ennemis de l'Euangile, quand ils apprendront les dommages que le troupeau de Iesus-Christ aura receu de son propre Pasteur? L'impieté qui n'a pas même du respect pous les plus innocentes actions, ne dira-t'elle point que celuy qui gouverne aujourd'huy l'Eglise, est plûtost Vicaire de ses premiers Tyrans que de son Sauueur? Autresfois on a veu des Papes à la chaifne & dans les prisons; mais c'estoit Herode, Neron, ou Theodoric qui les y tenoient. Que sera-ce si les idolâtres accusent la Religion des defauts de ses Ministres, & s'ils viennent à douter de sa sainteté, en voyant nos crimes? Nostre grand Dieu n'aura-il pas sujet de nous faire la mesine plainte, que Iacob fit autrefois à ses enfans; & de reprocher à ses Prestres, qu'ils ont deshonoré son Nom parmy les Nations? Que mes persecuteurs soient allez adroits pour empescher que la mauuaise odeur de cette action ne sorte point de l'Eu-

rope, ils n'arresteront iamais le murmure des liber-

THEOLOGIE, LIVER L rins. Toute l'Italie est pleine de mes mal-heurs, il n'v a personne qui ne connoisse mon innocence, & qui n'accuse l'indignité de mes supplices. S'imaginer que la consideration de leurs personnes retienne les langues, c'est trop se promettre de leur discretion, & supposer beaucoup de vertu, où il y a tousiours en trop de liberté. Plaise à la bonté de nostre grand Dieu, que l'impieré des hommes ne fasse point douter de sa justice, & que la bonne fortune des heureux scelerats ne contraigne iamais le pauure Celestin d'ouïr ce funeste langage. Il n'y a point de pouuoir de vanger les sacrileges dans le Ciel, ou du moins il n'y a point de justice. Les bons, quoy que tout leur soin soit de plaire à Dieu, gemissent dans les miseres d'vne languissante vie. Ce Ciel n'a des tempestes & des orages que pour eux, autant qu'ils rendent d'honneur à leur souverain Maistre, autant en reçoivent-ils de trauerses. Le seul trafic qui est entre luy & les gens de bien, est de seruices, de respects, de souffrances & de peines: toute la recompense qu'il rend à leur vertus, c'est de luy ordonner des affrons. A voir comme il traite les innocens, on croiroit que leur merite luy déplaist, & que leur sainteré l'offense. Au contraire, les impies, sans craindre le chastiment de leurs pechez, recoiuent les recompenses de la vertu. Toutes choses sont complaisantes à leurs projets : le Ciel qui deuroit vanger leurs impietez, fauorise leur desir. La fortune n'a point de mauuais accidens pour eux ; leurs champs & leurs vignes sont à couuert du mauuais temps & de la gresse ; leurs personnes & leur famille ne connoissent point les incommoditez de la vie. A voir l'estat inalterable de leur santé, on croiroit que leur corps est d'vne autre matiere que la commune, ou qu'ils ont dispense generale de toutes les maladies. Ce qui montre encore plus clairement, que la justice de Dieu ne s'interesse pas beaucoup dans nos affaires, c'est que les Méchans ne se contentent pas de recueillir la recompense des Bons; mais encore ils les punissent par leur oppression, de leurs plus innocentes actions. Où voit-on vne vertu dans le monde qui ne soit point affligée ? où treuue-t'on vn homme de

LA CONSDIATION DE LA bien, qui ne souffre ou qui ne serve? Le scelerate braue dans le thrône, & l'innocent gemit sous les fers : & puis on nous veut faire croire, que le Ciel regarde les déportemens des hommes, qu'il en recompense le merite, & punit les desordres. Voila le manuais discours que ie crains : voila l'impieté que i'apprehende. De moy qui suis le mal-heureux exemple qu'on peut produire sur ce sujet, ie n'ay garde de rendre mes sentimens à de si manuaises raisons; si faut-il pourtant aduoiier, que si ie ne murmure, peu s'en faut que ie ne doute, & que si ie ne tombe, ie chancele. On me doit pardonner cette foiblesse, puisque Dauid qui auoir beaucoup moins de miseres que moy, ofoit bien adreffer cette plainte à celuy qu'it fcauoir reiller à sa defense.

# III. POESIE.

A Britre sumerain du Ciel & de la Terre.

Dui pesez justement les anures des Mortels?

Et quoy vestre lustice à qui sert le tennerre.

Permet-elle qu'en dresse aux crimes des Ausels?

Que le vice triomphe, & la vertu gemisse;

Due l'Impie ais la paix, & le Bon le supplice,

Et que l'imiquité se vante desormais.

Du'il saux estre des seus, pour viuy; sans désresse?

Grand Dien! ie suis contrains d'aduoiser ma soiblesse.

Le bon-heur des Meschans inquiete ma paix.

Mais quoy Dieu d'Ifraël dont la bonté diuine
A fait gouster aux bons set liberalitez!
Vuulez-vous qu'il soit dit qu'une troupe musine
louisse pleinement de vos prosperiter?
Seigneur! lers que ie veux comprendre vos justices.
Mes pieds à chaque pas treument des precipices;
Cest en vain que mon zele enstame set serveurs.
Contre l'impieté ma plainte est inusile.
Les Meschans à souhait viuent sous vostre asset.
Et m'apprennent qu'ils sont l'objet de vas saneurs-

Ie ver que la Masure applique sen estude
A désourner leurs youx des mécontentemens,
Es pour flator l'aygreur de leur inquietude.
Elle fait à leur gré de nouveaux Elemens:
Si de loin elle voit que vien les importune,
Elle change soudain leur mammaise fortune.
Et les comble si bien de tout contentement,
Qu'ils ne sament que c'est des maux de la trissesse;
Et de cette douleur dont l'excen nous oppresse.
On iamais ils n'en ont, on n'en ont qu'un moment.

Ainsi pour ce tranail à qui nostre naissance Nous oblige de sendre un assidu tribut. Ils disent hautement que c'est une impuissance De ceux que la Nature a mis dans le rebut: Qu'ils sunt das Demy-dieux, ér qu'au temps où nous sommes.

Ils ne font point sujets sur fouffrances des hommes ; Et que pour l'adueuir le fort leur a promu De log r leur bon-heur dans le temp le de gloire , Et rendre pour iamais beureus leur memoire , Parmy tous les mortels , mesme leurs ennemois.

Et faut-il s'essonner aprés tant de promesses S'ils ont remps leurs comus at tant de vanitez.

Et s'ils ont maprisé les extremes trifesses.

Buitroublent mes esprits dons nos admerstère, s'

Ce qui me aboque plus, s'est que leur infelence

lette mille brocards centre nostre silence.

Allez, nous déspus-ils, d'un accent rigouseux,

Mourez, dans le chagrin, allez, pauvres vistimes,

Cheriste la vertu ; nons nous couurons de cri-

Et ne sommes pourtant nullement mal - heureux.

En effet nous voyons qu'ils sont dans les delices. Et qu'ils sons reussir les desirs de leurs cœurs. Es rendent tous leurs sens, comme ils veulent, cemplices 28 LA CONSOLATION DE LA.
Des plaisers, dont l'amour irrite leurs ardeurs:
En vain leur marque-t'on ceux que leurs mains oppressent.

pressent.
C'est de l'iniquité que leurs ames s'engraissent;
Et ces impiete, dons ils sons glorieux
Les poussent à parler dans les premieres places,
Qu'ils n'ont, iamais eu peur de toutes ces menaces

Qui leur peunent venir du Monarque des Cieux.

Ce n'estoit pas assez, que leur la langue rebelle Eust passe sur les maux qui sont en ces bas lieux, Encore falloit-il que leur bouche insidele Espanchas son venin iusques dedans les Cieux, Es quel Dien (disent-ils) connoistroit nos pensées? Acheuons à souhait nos sestes commencées: Fut-il iamais de Dieu, qui nous ait empesché De rendre nos momens de solides journées, Et gouter à loist l'heur de ses destinés Qui nous rendent heureux apres auoir peché?

Et ie dis a mon Ame, à quoy bon tant de zele? Tes soupirs redoublez, ne te servent de vien, Si tw veux estre heureux, il faut estre insidelle, Et faire tout le mal pour auoir quelque bien: Voy comme les Meschans par excez, d'injustice. Font croistre leur bon-hour auecque leur malice: La crainne de la mort ne les essonne pau: Car si bien quelques tois dans le cours de leur vie. Ils soussirent quelques traits d'une suneste enuie. Ils treuvent du support, mesme dans le trépu.



#### III. PROSE.

Omme la douleur eut arresté mes plaintes, la Theologie feignant que ma liberté luy estoit agreable, me demanda : Et bien mon cher Disciple, as-tu dit tout ce qui t'afflige; surquoy ie repartis: Madame, ie serois sans doute importun de vouloir vous entretenir de tous mes maux; & certes comme. j'en ay beaucoup plus que ie ne sçaurois souffrir, aussi en ay-je beaucoup dauantage que ie n'en puis expliquer. Quoy que ie sois plus éloquent que fort, ie treuue dans cette conjondure, que l'ay aussi peu d'éloquence que de force. Veux-ru (reprie la Sapience) que ie fasse clairement voir que tu as moins de miseres que d'impatience, & que c'est toy-mesme qui te blesses, lors que tu cries qu'vn autre te frappe, C. Quov ma bonne Mere, me voulez-vous faire croire que ie fuis heureux parmy les fers? Th. Nenny, puisque tu ne le veux pas estre; mais bien que tu n'es pas à beaucoup pres si affligé que tu penses. C. Sans doute il manqueroir quelque chose à ma douleur, & mon infortune n'auroit pas toute sa perfection, si vous qui la deuriez consoler, ne l'augmentiez. Ne voulez-vous point que ie m'avouë criminel, pour me persuader que ie ne suis pas miserable? Th. Tu parles comme tous les impatiens; quand on ne flatte pas leur mal, on les persecute : ie n'ay iamais dit que ta plainte fût injuste, ny accusé le ressentiment que tu as de tes peines. A moins que de me declarer d'vne Secte que i'ay combattue, ie ne sçaurois te desirer insensible. Ie ne pretens pas mesme de te persuader ce veritable paradoxe du grand Chrysostome; que personne ne peut estre offencé que de soy-mesme, & que nous nous faisons, tout le mal que nous souffrons. Ce que ie veux, c'est apres t'auoir auoüé que la persecution de tes ennemis est injuste, te montrer qu'elle n'est pas grande; ainsi que tu dois apporter de la moderation. à tes plaintes, ou souffrir qu'il y ait tant soit peu d'ai-

LA CONSOLATION DB EA. greur dans ma censure. Ie ne dis point que si tu n'es le criminel du Pape, tu es celuy de Dieu, qui le peut aussi legitimement choisir pour Ministre de sa Iustice. que pour dispensateur de ses misericordes. le laisse que tes pechez, pour petits qu'ils soient, sont tousjours plus grands que fous les maux de la Maeure. le maintiens seulement qu'il y a de l'excez dans ton. murmure, & non per dans la haine de Boniface. Pourueu que tu connoisses encore la raison, tu ne me feaurois contredire. De quoy te plains tu ? ce Pape r'a fair forrir de Rome, en cela il execute ton dessein. il obeir à ton desir. Combien de fois as-tu accufé ta: condition, lors que les Roys & les Princes se traifmoient à genoux, pour te bailer les pieds? Combien de fois au milieu de la foule & parmy les acclamacions. du Peuple, as-tu souhaité le repos & le filonce des forests ? Tu ne parlois que de ra cellule, de retraise, de la douceur du desert, & de la paix de con pesit Hermitage. Pourquoy t'affliges au? on te procura ce que tu as demande. Si la compagnie des hommes eft. un mal, comme tu l'as souvent dit, tu possedes va bien dans la solirude; personne ne vient icy inserrompre ton repos; toutes les Creatures respectent le commerce que tu as auec le Ciel. Pourrois-tu eftre plus seul que tu es ? ra chambre est sermée à tous les manuais accidens de la Fortune ; les murailles qui te cachent au monde, te couurent à ses disgraces. Tu me wois pas les villes & la campagne : aussi n'en vois-tupas les defordres ; auffi n'es-tu pas obligé d'en plorer les miseres. Ouy, mais on éloigne tes amis de toy : en peut-on éloigner Dien ? Celuy-là ne te suffit-il. pas? son entretien n'a-t'il point des charmes affez doux, pour te faire mépriser toutes sortes de compagnies? A vray dire, celuy qui ressent de l'ennuy dans ce doux commerce, n'a jamais goûté les delices de l'esprit. Mais enfin tu es banny de Rome & de Moron: tous les Monarques de la Terre le sont de mus les lieux qu'ils n'occuperont pas. La France est bannie de l'Espagne, l'Italie de toutes les deux, & le reste du Monde du Chesteau de Fumon. Si ton perseeuteur t'a decerné son exil en Champagne, marque luy

lay le sien à Rome. De quelque cruauté que les hommes vient en ton endroit, ils ne scauroient te chaffer que de la terre, quoy qu'à proprement se seruir des termes, ce feroit plustoft te renuoyer dans ton pays que te bannir; puisque vous n'estes icy bas qu'Estrangers , & que le Ciel est vostre veritable patrie. D'où il t'est facile de comprendre que Socate ne merite pas toute la louange qu'on luy donne, pour auoir respondu à celuy qui l'interrogeoit de sa Ville; Qu'il estoir du Monde. Ie te prie considere vn peu l'aueuglement des hommes : ce que chacun d'eux nomme fon pays, c'est l'exil de tous les autres, & ainsi Rome, où les Dieux ont jadis tenu leur Olympe, & où les plus honnestes gens de la terre demeurent maintenant, fert de bannissement aux Mores & aux Scythes. Dis-moy, n'y a-t'il pas beaucoup de sages & de saints dans la Contrée, où tu me voudrois faire croire qu'il n'y a pas mesme des hommes? Mais quand on n'y verroit ny la figure ny l'ombre d'vne creature raisonnable, iamais elle ne sera deserre, puisque Dieu y est tousiours. Tous les Tyrans du monde ne vous scauroient separer de luy, il se coule au trauers des marbres & des murailles de fer, pour consoler ses serniceurs : l'horreur des plus noires prisons ne l'empesche pas de leur tenir compagnie, & de foustenir de fes Toutes-puissantes mains, les chaisnes qui les oppriment. Quel bon-heur à vn homme de bien d'eftre tiré de la foule, & de se voir dans vn lieu, où rien n'interrompt l'entretien qu'il a auecque Dieu! Ne me parle point de ton cachot & de tes fers; c'est vne faueur que u tiens de tes ennemis. Que si la prison est va mal, la plus perine est la meilleure; si vos chaisnes empeschent vos courses, elles empeschent pareillement vos cheutes. Mais de grace, monstre-moy les fers & la prison de ton esprit ? où sont les menotes qui liene le vray Celestin? où sont les cordes qui attachent ta volonté? Que si tu es libre de cette principale partie de toy-mesme, pourquoy te plains, tu que tu es à la cadene? Ie voy bien que tu ne fais cas que de l'homme des yeux, puisque retenant toute la liberté de ton ame, tu te plains encore que tu es captif. Quoy, Ce-

LA CONSOLATION DE LA lestin n'est-il plus qu'vn peu de chair & d'os ? ne possede-t'il plus rien de ce grand interieur, qui se rendoit capable de l'immensité & de toutes les perfections de son Createur? Pations à l'avantage de la foiblesse humaine : que ce que vous appellez ait la nature du nom que vous luy donnez, se maintiens pourtant que vous estes aussi injustes de vous plaindre des maux que vous souffrez, que vous estes ingrats de ne pas rendre graces des biens que vous receuez. Certainement i'ay de la peine de treuner tant soit peu d'équité dans vostre conduite: leCiel se resout continuellement en manne & en benedictions sur vos testes . & personne n'y leue les yeux, par fois s'il en coule quelque perite disgrace, tout le monde murmure. Qui remercie Dieu de ce que tous les iours il nous donne le iour; de ce qu'il reigle les saisons, qu'il couure la terre de beautez & de sichesses, qu'il sournit aux delices & aux necessitez de la vie, de ce qu'il comble lescorps & les Esprits de biens, & de santé, de vertus & de sagesse? Il faur auouer à la confusion des hommes, que ces faueurs combent à terre, & qu'à Dieu faire & perdre les bien-faits, c'est une mesme chose. Et touresfois si vne petite sievre s'allume dans vne Ville, si la peste arraque quelque coin de Prouince, bien moins. que cela, fi la grefie combe fur yn champ, ou qu'elle. ruine vne vigne, le Ciel n'est plus que d'airain & de bronze. On accuse Dien , qui est l'amoureux pere de ses enfans, d'en eftre l'assassin & l'homicide. Cette consideration n'est pas tellement dans la generalité, que tu n'y puisses prendre part : oserois-tu dire que le Ciel t'ait fait danantage de maux que de biens ? & neantmoins tu as plus de plaintes que de reconnoissances. Ie ne te parle point de ce culte & de ces hommages que tu as receus pendant les dix-huist mois de ton Pontificat : non ie ne veux pas te reprocher lesrespects du Conclaue & de toute l'Eglise, pour te faire condamner ses larmes. C'est assez pour comprendre le motif de ton obligation, de rappeller cette iournée qui te fit voir deux puissans Monarques à tes pieds, & qui donna deux cens mille resmoins à tons rriomphe. Tu n'auois garde d'acenfer le Ciel de du-

THEOLOGIE, LIVER I. reté , quand tu faisois du perit-Dieu à Naples, creant tes Cardinaux. O que tu estois alors de bonne intelligence auecque la Fortune! Mais pour ne point considerer vne grandeur que eu fais gloire de mesprifer, ne coptes-tu pour rien vn nombre infiny de miracles que tu as faits en te iouant? cette presence visible des Anges qui t'ont fait escorte, ne merite-t'elle point con souuenir? As-en oublié que Dieu t'a cent sois visité dans ton desert ; qu'il t'entretenoit familieremene & que pour t'animer dans la poursuite de la vertu, il faisoit vn Paradis de ta solitude. Ie consens que tu perdes la memoire de toutes ces faucurs, pourueu que tu te souviennes de la douceur auecque laquelle il prenoit luy-mesme soin de ton instruction. Mon cœur se fond de joye, quand ie me represente d'un costé Celestin demy-more & glacé comme vn poisson dans vne fosse, & d'autre-part, que ie vois & entends lesus-Christ qui le console de sa douleur, & qui le blasme amoureusement de son trop de ferueur. Iugeant auec équité du merite des choses, quelles souffrances peux-tu comparer à cette diuine faueur ? Mais quand ie n'aurois pas dans cette feule cauerne dequoy vainere toutes les incommoditez de ta vie, f'y treuuerois au moins dequoy en adoucir les ressentimens. par la comparaison de ce que tu souffres d'autruy, & de ce que toy-mesme as inuenté à ta propre ruine. De grace dis-moy, y a-t'il rien dans ta vie presente qui esgale les rigueurs de tes cruelles austeritez ? quoy que ta chambre ne soit que de trois ou quatre pas; elle a de longues promenades fi tu la mesures à ce tombeau où ru estois enseuely. Et si l'abandon de tes amis & la pauureté de ta vie touchent ton esprit, rappelle dans ta memoire, ie te prie, la compagnie que tu auois dans con hermitage, & les delicates vlandes dont tu entretenois ta friandise. A ne rien dissimuler, tu condammeras con imparience, & confesseras que le plus cruel persecuteur de Celestin a esté Celestin mesme. Ic pourrois de cette veritable reflection tirer vne grande preuue de l'amour propre, qui vous fait treuuer bon tout ce qui vient de vostre choix, & insuportable ce qui depend de la volonte d'autruy. O / qu'il y autoir

LA CONSOLATION DE LA bien dauantage de merite à receuoir auecque parience ce que Dieu ordonne ou permet de vos peines, que de vous aneantir vous mesme d'austeritez & de jeunes. Vous seriez simple au dernier point, de croire que vos haires, vos cilices & vos chaifnes de fer fufsent plus agreables au Ciel, que les moindres souffrances qui partent de sa disposition. Auriez-vous donc oublié que les jeunes & les Festes des Juis furent reprouuées, par ce qu'il y auoit dauantage de leur volonté, que de celle de Dieu dans leur motif? Sur la fin de cette longue & ennuyeuse deduction de tes maux, tu as finement donné vne atteinte à la Justice; ie pardonne cette saillie à la violence de ta douleur, quoy qu'elle fust mesme digne de supplice dans ces libertins, dont tu feins d'apprehender l'insolence. Ton esprit n'est pas capable maintenant d'yne verité, qui est de la seule intelligence d'vne ame tranquille & toute exempte de trouble. Possible que mon discours te disposera à cette connoissance : en attendant cette serenité & ce repos d'esprit necessaires aux grandes veritez, ie veux que cette Iustice que tu accuses, te parle en sa propre cause : rends toy attentif à ses raisons, elle aura autant de discretion que toy, qui ne luy as parlé que par la bouche d'autruy. Et bien petits hommes de boue & d'argile, croirezvous toufiours que le Ciel soit obligé de vous rendre raison de sa conduite, & que ce grand Monarque que yous deuez adorer, foit injuste, s'il se treuue parmy vous quelque mescontent? N'aurez - vous pas au moins autant de respect pour moy, que vous auez de crainte pour l'authorité de vos Magistrats ? si par fois ils ne punissent pas le mal que vous connoissez, ou qu'ils retiennent le prix que vous ordonnez aux bonnes actions, vous expliquez fauorablement leur procedé, & cherchez d'ingenieuses raisons pour approuuer leur conduite. Qui empesche que vous n'ayez pour le gouvernement yniversel du monde, la reuerence que vous rendez à la police d'vne Ville ? N'estimez-vous point que Dieu ait vne plus estroite obligation de contenter vostre humeur, qu'vn Maire de village n'a d'ordonner sa petite Republique à vostre fan-

THEOLOGIE, LIVEE I. taifie. N'estce point vne liberté punissable de la foudre, que de petits animaux attachez à la terre ofene leuer les yeux au Ciel, pour examiner les projets de celuy qui est aussi équitable en ses desseins, qu'infaillible dans sa conduite ? A vray dire, i'aurois plus de suiet de chastier cette impudence, que de l'instruire; ie veux neantmoins faire mon Apologie à ceux qui n'ont ni le droit ni le pouuoir de me faire mon procez. Et premierement, qui vous a dit que ceux qui font le mal, n'en souffrent point les supplices? Que scauez-vous si l'hypocrisse ne cache pas aussi bien le déplaisir des meschans, que l'humilité couure les contentemens des bons; & si leur conscience qui a mille tesmoins, n'a point vn million de bourréaux? Que l'impieté fasse toute la bonne-mine qu'elle voudra, qu'elle die qu'elle est contente : à mesme qu'elle rit par dehors, elle creue & enrage interieurement. pensée de Platon n'est pas manuaise, quand il veut que la peine suiue le crime & luy fasse compagnie; mais le mot d'Hesiode me semble meilleur, lors qu'il asseure qu'elle est de mesme âge que luy, & que leur naissance est commune. Personne ne peche impunément : quoy que les plus puissans criminels paroissent fuïr leur giber, ils le traisnent. En quoy cettes ils sont semblables à ces Demons, qui souffrent leur Enfer dans les Energumenes où ils esclattent de ioye. Peutestre croyez-vous, que les fouers, les roues, les croix, la galere & le feu , soient des supplices plus cruels que les craintes , le desespoir , la rage & ces autres furies , qui vengent sur l'esprit, les crimes de la chair. S'il estoit ainsi, Neron ne se plaindroit pas dans les mortelles langueurs de sa vie, que de tous les hommes il est le seul qui n'a point d'amy ni d'ennemy; d'amy pour consoler ses douleurs, par la compassion; ou d'ennemy pour les finir par là. Rien ne vous oste la pitié des meschans, que l'ignorance de leurs gesnes : possible que ceux qui sont les plus ardens à solliciter les vengeances du Ciel contre-eux, seroient les plus charitables à implorer ses misericordes en leur faueur. fi leur tourment estoit aussi palpable que leur iniquité. Il est pourtant vray, que ie n'ay pas den accorder,

que le supplice tinst fidele compagnie au peché, & qu'il masquist auecque luy. A bien considerer la veriré, il preuient la naissance & sa venue; de sorte que ce peu de plaifit & d'auantage qu'il y a dans le crime, sem. ble plustost une legere recompense des peines qui le precedent, que la poine n'est vn juste chastiment qui le suine. N'appellez donc plus le brigandage d'vn homme qui tient les bois, vn vol; l'argent qu'il ofte au passant, est un salaire qu'il exige de son trauail & de ses veilles. On doit dire le mesme de la pluspart des mauuaises actions des pecheurs. Ie veux neantmoins croire qu'il est des scelerars tellement accoustumez à mal-faire, que l'horreur du vice & les fraveurs d'vne mauuaife conscience, ne leur donnent aucune inquietude. Ie veux qu'ils soient heureux dans les incestes & les sacrileges, & qu'ils sauourent les douceurs du peché, sans en apprehender ni sentir le supplice. Oiiy, ie veux que ces vengeances interieures & secrettes, qui s'exercent fur l'esprit d'vn pecheur, le laissent en repos, & que Dieu ne trauerse ses iouissances d'aucun remords. Helas! que la condition de ce panure malheureux est deplorable, & que les roues & les gibers sont bien plus à desirer, que cette cruelle impunité. Comprenez ce que ie vais dire, petits mutins, qui murmurez toussours; comprenez bien la verité d'vn important paradoxe : iamais Dieu ne chastie plus seuerement le pecheur, que quand il ne le chastie point. Sans doute cette proposition choque vos esprits, ie pretens toutesfois qu'elle les persuade; & ie me promers vostre conuiction, si vous m'accordez vostre audience. Mais parce que cette verité est extraordinaire, ie luy choisis des raisons hors de l'atteinte du vulgaire. Ie ne dis pas que la vengeance d'vn crime en est le remede, & que punir vne liberré, c'est la corriger : & partant que Dieu ne chastie iamais vn pecheur qu'il ne luy donne ce qu'il peut posseder de meilleur apres l'innocence perduë. Ie ne dis pas que l'impunité d'un vice est comme une permission tacke de s'engager dauantage au mal, & vne licence de se faire plus vicieux, pour estre plus criminel. Qui est melme chose que de permetre à va malade tout ce

THEOLOGIE, LIVE L.

trui luy est agreable, quoy qu'il luy foit dangereux. le ne dis pas que la peine d'vne mauuaile action est vn bien de Iustice, & ensuite qu'il est plus desirable de la fouffrir que de l'eniter ; puisque le bien messé au mal. pour grand qu'il foit, l'amoindrit, & par la confufion qui se fait de ces deux contraires, compose vn objet moins odieux qu'vne prination toute pure du bien. Laissons toutes ces bonnes raisons, quoy qu'elles fassent clairement voir que Dieu oblige vn pecheur, quand il le chastie; & ensuite que sa plus rigoureuse vengeance est de ne le punir pas. Comme l'excellence de mon objet se releue infiniment au desfus de rouces les sciences, mes preuues doiuent exceder la folidité de tous leurs raisonnemens. Pour establir cette subtile verité que le t'ay auancée, le suppose vn fondement que personne ne peut disputer, pourueu qu'il crove Dieu equitable; scauoir qu'il n'est point de peché pour leger & peu important qu'il soit, auquelle luge souverain des hommes & des Anges n'air ordonné son supplice. Voilà pourquoy cette bonté infinie qui vous pounoit gratuitement pardonner vos offenses, a voulu que lesus-Christ y satisfist; afin que que ce qui estoit vne infigne misericorde en vous, fust vne exacte iuftice en luy. Il n'est pas difficile de conclure ma proposition de ce veritable principe. Dieu ne laisse aucun crime impuny; nous voyons des pechez sans chastiment en cette vie; donc il reste quelqu'autre temps, où il exercera les rigueurs de sa Iustice, & où il fera rendre compre à l'homme de ses impietez. Ie me trompe, il ne reste point de temps apres cette vie : le temps passe & s'escoule, il s'eschappe, & en fuyant il emporte tout ce qui luy est attaché. Eternité / helas tu demeures tousiours, rien ne passe de toy, parce que tu es toussours presente, & ton arrest immobile arrefte dans le pecheur vn eternel repentir de sa vie, & vn interminable chastiment de son crime passager ! Le flus des siecles, l'entresuite des iours, des mois & des années & l'inconftance que nous pounons imaginer dans les plus longues estendués du temps, ne promet ni trene ni repos aux cruelles geines de ces Coupables eternels. Malheureuses & infortu-C iiii

LA CONSOLATION DE EA nées victimes de l'Enfer ; objet immortel des riqueurs de Dieu; viuante matiere d'vn feu qui durera toûjours : helas ! qu'il vous eût esté souhaitable de souffrir toutes les cruautez de la Nature, & que vostre luge eust vsé d'vne grande misericorde en vostre endroit, de n'empoint vser tout à fait! Car ie vous pries dire au pecheur par son Prophete Ezechiel, que sa colere ne s'irritera plus contre luy, n'est-ce pas l'asseurer qu'il ne veut pas auoir vne colere qui passe, pour en exercer vne qui dure toussours, & qu'il pardonne quelques momens, afin de punir vne eternité ? Helas ( que c'est vn redoutable malheur que d'auoir vn Dieu, qui ne s'interesse point dans la vengeance des pechez! vn Dieu sans jalousie . c'est vn Dieu sans amour, à mesure qu'il ne frappe plus le pecheur, il méprise son salut. Ie ne veux point de cette misericorde, s'escrie le deuot saint Bernard, non ie ne veux point de cette misericorde, plus impitoyable mille fois que la plus inhumaine cruauté : tout mon desir c'est que vous me chastiez vne bonne fois pour ne me pas chastier tousiours. Et bien iugez-vous que la condition des meschans vous doine donner des souhaits, & que la priuation des peines qui vengent les impietez, soit vn raisonnable sujet d'enuie, ou vn pretexte specieux de vos murmures? ô que vous obligeriez les pecheurs! si l'impatience de vos plaintes obligeoit Dieu de punir leur crime aussi-tost qu'il est conceu. Ce prompt chastiment seroit l'esperance d'vn pardon eternel, & cetre seuerité passagere vous countiroit de cette fureur, qui ne passera iamais. Ce discours est assez solide pour vous faire comprendre le desastre d'vn pecheur impuny; en voicy vn assez subtil, dont la delicatesse n'appartient proprement qu'aux ames de choix. L'homme ne scauroit estre en vn plus mauuais estat que celuy où il est indifferent à son Dieu. Certes ie ne scache rien de plus euitable à vne creature douée d'intelligence & de raison, que de se voir tellement mesprisée de son Createur, qu'elle ne soit digne ni des tendresses de son amour, ni des auersions de sa haine. A bien considerer cet estat, il est aise de iuger

que c'est celuy du pur neant, puisque Dieu a de l'a-

THEOLOGIE, LIVEE I. mour pour le bien . & de la haine pour le mal. Or le neant ne possede ni l'vn ni l'autre, ne possedant point l'estre, qui est le mesme bien, & le propre & naturel fujet du mal, puisque le mal est vne prination du bien. & qui partant suppose quelque chose en existence où ce defaut de bien se treuue. Vous dites proprement que l'œil ne void goute ; que l'air est tenebreux. attribuant l'obscurité à ce qui est capable de lumiere, & l'aueuglement à vne organe qui appartient à la veue. Mais vous parleriez auec incongruité, si vous difiez qu'vne chimere est aueugle, & que le rien qui n'est point, est tenebreux; daurant que pour estre tenebreux ou aueugle, il faut necessairement estre, & estre capable de ces defauts. Suiuons cette pensée : Dieu n'ayme pas le neant,, il ne le hait pas auffi, parce que le neant ne possede pas d'estre, qui est le principe du bien, & enfuite la cause de l'amour: ny le mal; puisque c'est une diminution du bien qui ne se peut treuuer dans ce qui n'est point du tout. Qui de tous les hommes, pour pesant qu'il fust, se pourroit consoler en cette pensée : ie suis si peu dans les sentimens de mon Dieu, qu'il n'a ni amour ni auersion pour moy: l'amour suppose qu'on possede quelque bien, l'auerfion qu'on en est au moins capable. Et quoy ne comprenez-vous pas encore, que la haine d'vn ennemy est obligeante, en ce qu'elle nous considere auec' estime, & que son mespris est insupportable, à raison qu'il nous regarde auec indifference? Au moins ne fcauroit-on nier , lors que Dieu se met en colere contre les crimes d'vn pecheur, & qu'il les chastie, qu'il n'aime sa personne, & qu'il ne luy desire du bien, puisqu'il l'à deliuré d'vn mal par la peine, qui est son remede & sa medecine. Il est donc vray que le Ciel ne punit iamais plus rigoureusement l'impieté, que quand il ne la punit point du tout. Ic veux, me dira quelqu'vn, que le supplice precede ou suine toussours le peché, au moins ne sçauroit-on dissimuler, que les mesmes peines qui chastient les coupables, n'affligene les innocens; en quoy certes ils ont vn tres-juste sujet de se plaindre, voyans leur vertu traittée auecque la melme rigueur que leurs vices. La grelle n'est pas af.

LA CONSOLATION DE LA fez discrete pour choisir les heritages de l'impie : l'orage n'espargne pas le vaisseau du juste; la tempeste est un accident commun des bons & des meschans; sa cheute a des rauages pour tout le monde, mais elle n'a point de respect pour personne. Voire mesme il arriue, les maux de cette vie dependans de la manuaise volonté de ceux, qui seuls deuroient en souffrir les incommoditez, que les gens-de-bien en sont les mieux partagez. Voilà le second sujet de murmure. de ceux qui se flatent d'innocence. Et bien ie m'auque. injuste, quand cela arriue, pourueu que vous confesfiez que vous estes coupables, s'il n'arriue jamais. Mais ie vous prie faites-moy voir ces Innocens qui. endurent des peines qu'ils n'ayent pas merirées. Adam a-t'il quelque fils dont il ne soit pas le peres Qui peut dire sans se tromper soy-mesme, qu'il n'a point de peché ¿ Qui osera faire vanité de iustice. puisque le juste tombe sept fois le jour, & que Dieu treuue des taches & de l'impureté dans les purs efprits? De tous les hommes celuy seul qui les a saunez. & celle par qui Dieu les a sauuez, sont exempts de toutes fortes de defauts : tous les autres sont aufli-tost criminels qu'ils sont hommes. Pourquoy accusezyous donc le Ciel, puisque vous estes tous coupables, & que la moindre faute d'vn pecheur merite au delà de tous les tourmens de la Nature? Ce m'est assez de justifier la conduite de Dien, des calomnies des libertins, sans que l'entreprenne de leur persuader que la souffrance des maux de cerre vie est la moins dangereuse de ses faueurs ; & que ce qui paroist vn effet de la colere du Ciel, est une illustre marque de son amour. Le temps viendra que vous ouurirez les yeux à cette verité, & que ceux qui perdent maintenans leurs larmes à plaindre les afflictions, les employetone à les demander. Gardez-vous donc petits vers de terre, gardez-vous de blasmer desormais les secrets desseins de vostre Dieu : adorez des iugemens que vous ne connoissez pas; & si vous ne voulez pas esprouuer à vostre dam, qu'il y a vne Iustice dans le Ciel, ne dites iamais qu'il n'y en a point. Que respondrois-tu à cela, mon cher Nourriston, fi la Iustice que tu as

THEOLOGIE, LIVRE I. accusée en la personne des libertins, te parsoit ainst dans sa propre cause? Veritablement (repris-je aussitost) i'aurois aussi peu de parole pour luy repartir, que les hommes ont peu de raison de l'accuser : Car encore bien que ce beau & solide discours ne guerisse pas entierement ma douleur, il arreste mes plaintes, & s'il ne ferme pas mes playes, il peut au moins fermer ma bouche. Voilà vn bon commencement de santé (adjousta la Sapience ) il faut acheuer ta guerison : puisque ru confesses que les souffrances & les miseres de cette courte & languissante vie sont iustes, tu me donnes moyen de prouuer qu'elles sont desirables. Neantmoins de peur que cette importante verité à laquelle tu te sembles accorder, ne vienne à s'euanouir, ie te veux descouurir les principales causes de ton erreur, & te faire comprendre que tes plaintes supposent deux grandes ignorances, la premiere de l'absolu domaine de Dieu sur ses Creatures , & l'autre de son amoureuse Providence sur toutes leurs affaires, voire mesme sur celles qui paroissent les plus indignes de ses soins, & les moins importantes à vos interests. Quand tu auras compris que tu es le sujet d'vn Monarque, qui peut tout ce qui luy plaift, & qui pourtant ne veut rien qui ne soit à vostre auantage, ie me promets, que tu auoueras, que s'il est redoutable par la consideration de son pouuoir, qu'il est digne d'amour par celle de sa douceur. Ces deux veritez bien establies sont capables de guerir des esprits plus dangereusement malades que le tien : Car d'vn costé si nostre Dieu ne peut exceder son pouuoir, qui le scauroit accuser d'injustice, quelque chose qu'il fasse au prejudice & mesene à la ruine de ses Creasures? D'autre part, s'il a les mesmes passions pour vous, qu'vn bon Pere ressent pour ses enfans, n'aurez-vous pas vn raisonnable sujet de luy abandonner vos vies & vos fortunes, sur cette confiance, que son amour l'interesse dans tous les accidens qui vous touchent. Mais parce que mon discours doit esseuer ton esprit à des connoissances qui demandent vn peu d'attention, il me plaist bien de t'y preparer par les doux charmes d'vne Poefie, qui seruira de response à celle que l'im-

#### IV. Porsir

Aifez. vous langue; criminelles
Ne parlez, plus legerement,
Vos mefdifances font mortelles,
Quand elles vont au firmament:
Iamais l'ail de Dieu ne fommeille
Sur les affaires d'icy bus,
Toufiours fa Prouidence veille,
Pour regarder vos maux & compter vos combass,

Ignorez-vous infames bouches!

Que vostre Dieu n'est pas de bou,

Es qu'il ne sient rien de ces souches,

Que l'on adoroit autre sois:

Il a des yeux & des oreilles,

Il oyt, il vois les insolens;

Lors que vous accusez ses veilles,

Il medite ses coups, qui vous paroissent lens.

Il n'est point de broùillars ni d'ombre.
Qui puissent couurir vos forfaits:
Tout est à nud & rien n'est sombre
A des yeux qui sont si parfaits:
Tout ce qu'imagine la Fable
De la vigilance d'Argus.
Est beaucoup plus que veritable,
S'il se peut expliquer de ces yeux tous aigus.

Cachez-vous an centre du Monde.
Countez-vous des plus noirs muits.
En vain vostre attente se sonde
Dans l'estoignement des ennuis:
Tous vos plassirs ne sont que verre,
Vostre fortune est un Roseau;
Pendant que vous souez sur terre,
L'amour vous met au lis, et la mort an tembeau.

Parfois il femble que le vice Sasseure de l'impunisé, Et que le Ciel se rend complice l Des excer de l'iniquisé; Mais qui ne sair que pour resoudre Le coup d'un arrest odieux, La Iustice supend sa soudre, Et pour mieux l'asseure, qu'elle cligne les yeun.

Tandis que les hommes se flattent
Des esperances du bon-heur.
Les vengeances du Ciel esclattent.
Et les accablent de douleur.
Alors que ces ames hautaines.
Vous chargent de Croix & de sers,
Elles s'en vont s'aire les vaines
Dans les thrônes de seu, qu'elles ont aux Ensers.

Dans ces flames, auec vsure.
Elles payens leurs courts plaists.
Quand l'excez a fais la mesure
De leurs reprochables destre:
Là les delices & la joge
Qui s'attenniens la vanité.
Treuwent une triste monnoje,
Changeant peu de momens à leur eternisé.



# **\*\*\*\*\*\*\*\***

## ARGVMENT

DV II. LIVRE.

D'Ans le second Liure, la Theologie esta-blit deux Principes , qui pennent seruir de remedes à toutes nos plaintes, & de motifs à cette parfaite resignation, qui nous doit soumettre à Dieu. I. La premiere Prose monstre clairement, & par authorisé de l'Escriture, & par raison tirée de la Philosophie, que la souveraine Iurisdiction dans le monde appartient à celuy qui luy donne l'e-stre. On peut voir en côt endroit la disserence des Empires creés, & de celuy dont il est impossible de marquer le commencement, & ridicule de craindre la fin. 11. La Poesie viuante inuite les Creatures raisonnables à reconnoistre ce puissant Roy, à l'exemple de celles qui n'ont point de raisons. III. Dans la seconde Prose la Sapience prouue que Dieu est le Proprietaire de L'Uniners, par toutes les confiderations qui nous peuuent acquerir le d'maine d'une chose. Au mesme endroit elle monstre que le Createur conserue immediatement & sans interruption son Ouurage ; d'où elle conclud qu'entre Dieu & l'Homme il ne peut y auoir o-

Digitized by Google

bligation de rigomense instice. IV. La seconde Possie fait voir par les sentimens & le déscours d'une mere Machabée, que nostre Sonnerain pent user de nous comme el vent, puisque c'est luy qui nom a tirez du neant. V. Apres que la Theologie a monstré à Celestin, que Dieu le peut perdre, elle luy preuue que les mesmes raisons qui luy sont craindre sa ruine, le doinent asseuren de sos Salut. VI. Son discours donne tant d'appuy à cette verité, qu'il porte sainesolution dans la trossiesme Poësie à brauer tous les desseins, 📆 toute la puessance de la mort VII. La derniere Prose tauche les solides raisons de la Prouidence de Dieusur ses Creatures, & particulierement sur celles qui sont capables de l'aymer, marquant la reigle infaillible de loue conduite dans le decret de ses divines volontez. VIII. Tout le Liure se conclud par un auen de la Providence. Es un reproche à ces aneugles, qui luy substituent le hazard.





LA

## CONSOLATION

DELA

### THEOLOGIE.

LIVRE DEVXIESME.

#### I. PROSE.

A promesse que j'auois de voir la source de mes erreurs, me donnoit tant de desir, que l'harmonie de ce doux motet ne finit pas, que ie commençay cette priere. Sainte Maistresse des hommes, l'inclination que i'ay de guerir de mon imparience, me presse de vous supplier de me vouloir plutoft instruire que recreer. Th. Cette inquietude m'agrée (mon cher Celestin;) aussi mon dessein n'est pas de differer plus long-temps l'effet de ma promesse. Neantmoins auant que d'entrer en discours, ie veux sonder la disposition de ton ame de quelques demandes. N'est-il pas vray que les plaintes que tu fais de ta disgrace, supposent qu'on te fait injustice ? C. Ie ne scaurois dissimuler ce sentiment, & quand i'en aurois le dessein , ie n'en aurois pas l'adresse. Th. Quand ie t'auray montré que Dieu est la premiere

THEOLOGIE, LIVRE II. cause de vos souffrances, & qu'il a droit d'vser de ses Creatures, comme bon luy semble, ne changeeas-tu pas de greance? C. Au moins ie condamneray mon murmure, si ie n'en puis retenir les saillies. Th. Er au cas que ie te contraigne d'auouer que ces accidens que tu prens pour des coups de la Fortune, sont des effets d'vne Prouidence, qui n'a des yeux & des soins que pour tes interests, ne diras-tu point que ta pensée est criminelle au lieu d'estre reconnoissante ? C. Malgré tous les artifices de l'amour propre, il faudra que ma raison porte cét arrest contre mon erreur. Th. le t'asseure de l'heureux succez de ta guerison, puisque tu me promets tant d'equité contre toy-mesme. Rens-toy seulement attentif, & ne souffre pas que la douleur divertisse ton esprit d'vne attention qui luy doit estre salutaire. Souverain Arbitre des deux Natures intelligentes, Monarque absolu de ce vaste Vniuers, agréez que ie cherche les titres de voftre Empire, non pas pour en examiner la force & la raison; mais pour en reconnoistre & adorer l'equité. Ie ne pretens pas de vous faire yn procez sur vos droits mais ie tasche de fournir des motifs d'honneur & de respect à vos Creatures. Aydez mon dessein de vostre secours, & esclairez leur esprit de vos lumieres. Toutes les Escoles distinguent deux sortes de domaine, l'vn qu'on nomme de Jurisdiction, & l'autre qu'on appelle de proprieté. Considerons les droits & les deuoirs de l'vn & de l'auere, afin de voir s'ils appartiennent à Dieu. Et pour commencer par la nature du premier : qui ne sçait que la Iurisdiction est dans le Maistre vne puissance de gouverner son vassal ? ce qu'il execute par le commandement, la defense, la permission; les peines & les recompenses. Le commandement impose obligation de faire quelque chose, & la defense de la laisser. La permission donne liberté de faire ce qu'on ne sçauroit entreprendre fans crime, ou du moins fans supplice. La punition est vn acte, qui empesche la coulpe par la crainte, ou qui l'efface par la peine. Au contraire, la recompense attire à l'action par le desir du prix, & paye le merite d'yne bonne œuure, par la couronne qui luy estoit

les vilages. A vray dire, quand Dieu ne tiendroie

nes de la naissance & qui les portent quelquesfois

des le ventre de leurs meres, il est vray qu'elles n'ont pas cette dependance des Peuples. Mais certes elles ont vn Souuerain dans le Ciel, qui ne leur communique pas ses droits auecque toute leur estendue. Cette imperfection (come i'ay infinué) vient dans l'authorite & les iurisdictions des hommes, de ce qu'ils n'ont pas leurs Domaines d'eux-mesmes, mais de la volonté de ceux qui obeissent, ou de celuy qui commande par eux. Au contraire nostre Dieu tient tout son pouuoir de soy-mesme, dautant qu'il fait ses sujets : si bien que la dependance essentielle, qui sommet l'estre de la Creature à son Empire, acquiere à sa grandeur, l'hommage de nostre service. Et ainsi il est esgalement impossible à l'homme de refuser son oberssance à Dieu, & de treuuer yn autre premier Principe de fa vie. Par cette raison, on peut comprendre, que le Domaine de Dieu s'estend sur toutes les Creatures. puis qu'il n'y en a pas vne, qui ne le regarde comme cause de sa naissance. Aussi se rendent-elles souples à la voix qui les a tirées du neant; & quoy qu'il y ait des sujets insensibles dans cette grande Republique, ils ont du sens & de la raison, quand cette haute & adorable Majesté leur parle ou leur commande. Les vents & les tempestes luy oberissent : la Mer esseue ou appaile ses flots à sa voix : la Terre qui est la plus lourde & la moins ciuile de toutes les choses creées. s'espuise dans ses productions, quand il luy plaist, & ne fournit pas melme le necessaire lors qu'il l'ordonne. Dieu n'est pas vn de ces petits Roys qui partagent vn atôme, & qui distinguent des grandes Prouinces dans vn point, à cause qu'ils ne sont gueres plus que le neant, qui sert de sujet à leurs partages, & de matiere à leurs ambitions. Aussi ne faut-il pas croire que la durée de fon Empire ne s'estende qu'à certain nombre d'années : comme son regne est le regne de toutes les Nations, il est la domination de tous les siecles. Il n'a point receu sa dignité d'vn Ancestre, parce que personne ne le deuance en ordre d'existence; il ne la cedera pas aussi à vn successeur, parce qu'il est immortel dans la possession de sa gloire. Vos Histoires yous apprennent que cette visible Majesté

THEOLOGIE, LIVRE II. qui regne parmy les hommes, a esté aussi peu iudicieuse au choix des personnes qu'elle a fait commander, que constante à s'arrester aux lieux de sa demeure. Des Assyriens, elle est passée aux Medes, de ceux-cy aux Grees, des Grecs aux Romains, Enfin toute la grandeur deRome s'est esuanoille auecque les Cesars : & l'on treuue maintenant aussi-peu de Cyrus & d'Alexandre, d'Agamemnon & d'Auguste, que de leurs valets & de leurs esclaues. Tous ces redoutables Princes n'ont plus qu'vn peu de poussière dans leurs tombeaux, & quelques-vns des Illustres trois ou quatre syllables dans l'Histoire. Ce defaut ne peut tomber dans le Monarque souverain de la Nature: Car encore bien que son Empire se renouvelle rous les iours, par la production des nouveaux estres, ce n'est que pour imiter cette vigueur eternelle, qu'il possède dans son interminable durée. Que si la grandeur de ce Domaine paroift en ce qu'il atteint du petit ver au Seraphin , & qu'il s'estend depuis la naissance des Creatures iusques à leur confumation , le pouuoir de donner des loix & de faire des ordonnances n'en declare pas moins la fouueraineté & l'eminence. Et certes s'il n'auoit point d'autres veues que celle de ses droits, il vous pourroit commander toutes les bonnes œuures que vous pouuez faire, & vous defendre generalement, sur peine de mort, les plus innocens plaisirs de la vie. Ces conseils dont vous faites la precieuse matiere de tant de vœux, seront quand il voudra des necessitez indispensables. Que vostre imagination se represente ce qu'il y a de plus dur dans la Nature, qu'elle ramasse les rigueurs du desert & les reiglemens des Monasteres, les ieunes, les veilles, les haires, les disciplines, les fers, & toutes ces autres penitences des ames

saintes, ce n'est qu'vn essay des austeritez qu'il vous peut commander, puis qu'il vous peut commander de mourir. Quand ce sage Legislateur le treuuera bon, il ordonnera au Pere des Croyans de luy sacrisser, non seulement son Isaac, mais son Abraham mesme. Et pour dire tour en peu de mots, il n'est rien de si peu important à vostre salut qu'il ne suy rende neces sail n'est rien de saire, s'il luy agrée; rien de si leger dans l'estendue de

L'A CONSOLATION vos actions, mesme indifferentes, qui ne deuienne considerable, s'il le veut & l'ordonne. Et partant petits esprits, ne murmurez plus de ce que Dieu a si rigoureusement puny le premier homme, pour auoir violé vne loy que vous iugez peu importante : son pouuoir & ses droits s'estendoient, s'il luy eust pleu. iusques à luy defendre l'attouchement & la veue du fruit qu'il gouste. Bien dauantage s'il luy eûr comandé de ne pas respirer, il falloit obeir & creuer. D'où vous pounez apprendre vne notable difference du pounoir de Dieu & de celuy des Souuerains de la Terre ; puisque leur authorité ne va pas iusques à commander des choses legeres, sous de grieues peines : quoy que par condescendence, ils puissent commander les importantes, auecque des supplices peu euitables. Et de plus que les choses mesmes qu'ils peuvent ou commander ou defendre, ils le peuvent avecque certaines modifications & circonftances, qui marquent moins d'authorité que de dependance. Pour exemple le plus absolu Monarque de l'Vniuers ne sçauroit obliger son sujer à leuer vn festu de terre, ou à seindre vn souris, à peine de pecher mortellement, non pas mesme de perdre la vie, dautant que vous ne pouuez auoir vne telle dependance d'vne personne, à qui vous appartenez auecque beaucoup moins de droits que de reserue. Cette authorité de faire tout important par la seule consideration de son vouloir, appartient à Dieu seul, qui peut aussi peu soustrir des limites dans sa Jurisdiaion, que dans ses autres perfections, qui se mesurent toutes à son Essence infinie. Il est vray qu'il n'vse iamais de tout son droit, mais c'est vne indulgence de sa Bonté, & non pas vn defaut de sa Puissance. Son extreme douceur le portant à la compassion de vostre foiblesse, retient ces excez de pouvoir, & determine vostre suiestion à certains devoirs si faciles, que rien ne vous sçauroit empescher de luy rendre ces perits hommages, qu'vne extreme ingratitude ou vne criminelle malice. Mais tant s'en faut que cette modesation doine diminuer l'estime de sa grandeur, qu'elle peut en augmenter l'idée: Car ie vous prie,n'y a-t'il pas sujet d'adorer une bonté qui se contente de peu.

THEOLOGIE, LIVER II. pouuant exiger beaucoup de sa Creature. Ie ne dis point que ce redoutable Monarque a vn Enfer pour se faire craindre, & vn Paradis pour se faire aymer. Ces Princes qui taschent de faire du bruit dans le Monde. n'ont point de tourmens qui passent le corps, ni de recompense qui regarde l'ame; un bon courage peur mespriser leurs promesses, & se rire de leurs supplices. Leur puissance est trop foible, pour interesser fortement vos seruices, & leur seuerité trop molle pour arrester vos crimes. Il n'y a que le Roy des Roys, qui ait des attraits assez puissans au bien, & des craintes assez efficaces pour diuertir du mal. Aussi ne doit-on considerer les autres Majestez que comme les petits vassaux de ce grand Monarque; que s'ils sont vn peu au dessus du reste des hommes, ils sont infiniment au dessous de Dieu. Mais la plus importante reflection qu'on doit faire sur cet Empire eternel & infini, c'est de vous aneantir dans vostre bassesse, & agréer toutes les dispositions de cette haute Majesté, qui ne peut rien faire d'injuste, quoy qu'il fasse beaucoup de choses qui vous sont desagreables. Soyez si vous voulez, Maistre d'vne partie du Monde : commandez à la plus genereuse. Nation de la Terre : que le Soleil ne se couche camais chez vous , il faut confesser vostre dependance & reconnoistre son Domaine. Que si l'orgueil vous esseue au dessus de ce que vous estes, il scaura bien vous abaisser au dessous des autres animaux. Il n'a pas perdu cette puissance, qui courba Nabuchodonosor à la pasture : il s'en peut seruir, si vous pouuez vous oublier de vostre deuoir. Pour acquiter quelque partie de vos debtes, respectez zoutes ses volontez, quand mesme il choisiroit de declarer ses droits par vos pertes, & de se faire auouer

le Souuerain de vos biens & de vos fortunes, par leur entiere ruine, Que s'il vse auecque moderation de son pouvoir, loilez son extreme Bonté, sans le foupçonner d'impuissance; au contraire dans vos plus rudes obeissances, adotez son Empire, plus glorieux mille sois d'estre esclaues dece grand Diois, que

d'estre Monarque de toute la Nature.

#### I. POESIE.

P Enples qui habirez dans l'un & l'autre Monde.
Pour qui l'Eau, l'Air, le Feu. & la Terre effeconde.

Accourez promptement, & venez renerer Celuy que la grandeur nou rend si venerable : Il est seu adorable . Venez, donc l'adorer.

Comme luy pourriez-vous refuser vostre hommage «
Estant de sa bonté le plus parfait euurage:
Vous tenez, de sa main les lumieres du jour.
Offrez-luy vos esspects, a le deuoir vous conuie.
Il vous donne la vie.

Donnez luy vostre amour.

Rienn'est forty durien, que par son assistance.
Tous prend l'estre de luy, tout luy doit sa naissance;
Foibles ombres du rien, impuissans hommelets.
Rendez-luy vos denoirs, signalez en les marques;
Vos plus puissans Monarques
Ne son que ses valets.

Ceft sa puissante main, qui lance le tonnerre, Ceft sa puissante main, qui balance la Terre: Il donne aux Elemens & leur rang & leur lieu: Il n'eft rien que douceur, il n'eft rien que puissance, Il eft tous Pronidence, En un mot il est Dieu,

A qui reservaz-vous ce precieux service : Qui pourroit acquiter la premiere iustice ? Ceux que vous adorex, sont hommes comme vous; Sotte prosussion : apprenez à connoistre Ce veritable Maistre ; Et ne soyer plus sous.

Ce beau Pere des jours, qui dore le porphyre,

Dont

TREOLOGIE, LIVRE II.

Dout cette Maiesté compose son Empire Resoit ses mounemens de son inste pouvoir : Le Ciel n'a pas moins d'eux qu'il possed d'estoiles, Qui sont tousours sans voiles Seulement pour le voir.

Quoy que la Terre sois un amas de poussière.
Vn immobile corps, une masse grossière.
Quand ce grand Roy le vues, elle a du moumement:
A peine luy dis-il une seule parole,
Elle court, elle vole
A son commandement.

Lamer enfle par fou l'orgueil de ses orages, Iusqu'à faire pallir les plus hardu courages, Es leur ostant le cours, les reduire aux abou; Mau elle sient ses flots, aussi-tqu'elle arriue, Sur les bords de la riue, Qui luy monstrent sa voix.

Les oy seams dans les boulmy font une Masique, Asin de l'honnorer de quelque beam Cantique: Bien qu'ils soient sans esprit, ils connoissent sa loy. N'ayans point de raison, ils ont pron de science. Pour rendre obeissance Aux ordres de leur Roy.

Les Tygres & les Ours cinilifent leurs biles, Les plus lourds animanx sont accorts & faciles, Perdans cette fureur qui nous les fair hair: Leur nature deuient de tous points accomplie, Et leur humeur se plie, S'il luy saus obeir.

Ces poissons que la mer esteue dans ses ondes Nourriture & pays de ces troupes secondes, Sont bien asse polu pour le complimenter: Quoy que sourds & muets, ils ont langue & oreilles Pour ouy ces merueilles, Et pour les raconter. 56 LACONSOLATION DE LA
Les Anges dans le Ciel n'ont point d'autres delices.
Que le contentement qui vient de leurs services:
Rien autre ne leur plaist, rien autre ne les meut:
Pour s'en mieux acquister, ces Essences sideles
N'ont-elles pas des aisses
Pour voler quand il veut?

Peuples accourez, donc , rendez-luy vos hommages , Son pounoir vous a faits fes parfaites images : Sa crainte & fon amour vous doiuent animer : Refufant le tribut de vostre obesissance Craignez, une puissance Qui vous peut abs smer.

#### PROSE II.

Ertainement il est difficile de connoistre la grandeur de Monarque, & de murmurer de sa conduite : si faut-il pourtant auouer que Dieu a des titres qui semblent luy acquerir plus de droit sur la Creature. Ne vous imaginez pas que ce grand Roy soit entré dans le Monde, comme dans vn pays de conqueste, ou bien comme dans vne terre deserte. Cette riche possession ne luy vient de la liberalité d'aucun bien-facteur, il n'en jouit ni par achapt ni par succesfion de ses Ancestres: son droit & ses pretentions ont des titres plus glorieux & plus authentiques. I'en trenue trois principaux, qui luy asseurent la proprieté de toutes choses, sans restriction ni limites. Vous luy appartenez en qualité de premier principe, de moyen & de derniere fin. Comme premier principe, il est l'autheur de vostre estre ; comme moyen, il conserue vostre vie dans l'ordre de la Nature, & deliure vostre ame du peché, dans celuy de la grace; comme derniere fin, il dresse l'homme à de hauts & nobles desfeins, le rapportant au seul interest de sa gloire. De tous les titres qui vous asseurent le Domaine de quoy que ce foit, il n'en est point de plus iuste ni de moins contesté, que l'honneur de l'auoir faite; à mesme qu'elle fort de vostre main, elle entre dans le compte

des choses qui vous apparriennent. Vn Laboureur, qui est comme le pere de ses moissons, pretend auecque raison aux productions de la terre : celuy qui plante la vigne, en doit recueillir les fruits. L'artifan est le Maistre & le Seigneur de son Ouurage ; à moins que d'offenser la Iustice, on ne luy peut rauir son buffet, sa statuë, son image. Que si vne maison est à son Architecte, & que le Marbre & le Porphire commencent d'estre au Statuaire, aussi-tost qu'ils ont receu vn peu d'ordre & de figure de sa main, qui ne juge beaucoup plus raisonnable, que l'homme soit la possession de Dieu, puis qu'il est sa Creature? Vne pierre ne sçauroit receuoir qu'vn peu d'esclat de celuy qui la taille ; s'il la met au fondement , il la cache ; s'il l'esleue dans l'air, il l'expose à ses injures. Quand Phidias toucheroit tout vn siecle ses statues , jusques à estudier leurs moindres traits, tousiours le Marbre ne luy deuroit qu'vn peu d'exterieur & de posture. Son ciseau ne passe point dans les entrailles de l'image ; mais quoy qu'on accordast à l'Art de luy former le cœur & les autres parties secretes, il n'en scauroit produire la matiere. Les plus nobles Causes de la Nature ne font pas la moitié de leurs effets ; outre qu'elles ne peuuent agir sans secours, auant que de rien produire de leurs forces, il faut supposer vn sujet, qui pretend pour le moins la moitié de leur gloire. Au contraire nostre grand Dieu n'est pas tant l'Ouurier du dehors, qui limite sa puissance en terminant fon ouurage, que du dedans, qui porte des traits plus exprez de sa nature. Bien dauantage, sa main s'estend iusques au fond de la substance & à l'interieur de l'estre, qui mesme ne seroit pas possible, si elle n'estoit toute-puissante. Il n'y a rien de l'homme ni dans Phomme, qui ne releue de sa bonté : ce grand Architecte ne supose point de matiere qui luy soit collegue dans les droits qu'il a sur vos naissances & sur vostre vie. Vous estes donc bien plus la possession de Dieu, que les Ouurages de l'Art ou de la Nature ne le sont de leurs Principes : d'où il fuit , que fans estre vsurpateurs, vous ne vous pouuez soustraire à son Empire. Dieu ne fait pas ses Creatures auecque le secours d'v-

THEOLOGIE, LIVRE II. de toute eternité, qu'il les produit encore maintenar, sans que iamais ces deux diuins termes des diuines émanations demeurent sans l'influence actuelle de leurs Principes. Il est vray que le Verbe procede du Pere, & le saint Esprit de tous les deux sans sujetion, parce que leur production se fait auecque necessité & lans dépendance. Là où celle des estres creés estant libre celle les attache si fortement à leur Createur. qu'il ne peut cesser vn moment de les soustenir dans la Nature, sans les laisser cheoir dans leur neant originaire. La lumiere a vne liaifon fi naturelle auecque . le Soleil qui la produit, qu'elle s'esteint aussi-tost dans l'air, qu'il se cache dans le Ciel. Et ces images inuifibles ou ces couleurs spirituelles, que les objets produisent dans tous les corps transparens, ne sont-elles pas tellement vnies aux corps qu'elles representent. qu'elles les suivent par tout, sans pouvoir demeurer vn seul moment destachées de ces causes de tout leur estre ? Si faut-il auouer que cette dependance n'explique pas entierement celle que les Creatures ont de Dieu, dont elles ne sont que les foibles especes & de legeres ombres. Cette necessité qui vous attache à ce premier principe de vostre estre, fait un fondement de telle importance à la vie spirituelle, qu'il est à propos d'en establir la verité. Ie ne pretens pas neantmoins de t'apprendre vn nouueau secret; ce que ie veux, c'est de te faire souvenir d'vne connoissance que tu as tirée de l'Escriture & des Peres, qui affeurent tous, que Dieu retirant sa main du soustien & de l'appuy qu'il donne au monde, il recomberoir aussi-tost dans son neant. Pour cette raison faint Augustin nous auertit qu'il ne se faut pas imaginer que Dieu ait basty cet Vniuers comme les Architectes leurs edifices ; parce que ceux-cy mettent en fin la derniere main à leur besongne, qu'ils abandonnent apres, où celuy-là tient toussours les fondemens de la Nature en estat, sans interrompre ni relascher d'v 🗭 moment ce premier effort, qui la fait fortir du rien à l'existence. L'Escole est le propre lieu des preuues' que ie pourrois produire de cette premiere maxime; & certes ie ne te puis esclaircir icy fans t'importuner:

Neantmoins afin qu'il ne manque tien à son appuy, lors mesme qu'elle n'a pas la moitié de ses forces, ie te prie de confiderer ces solides raisons. Si la dependance des Creatures à leur principale & premiere canse, est essentielle, ou du moins necessaire, la durée ne scauroit estre interrompue; si elle ne l'est pas, elles pourroient connoistre vn autre Principe que sa puissance. De mesme qu'vn fils peut auoir d'autres parens que ceux qui l'ont mis au monde; dautant que sa naissance ne depend pas tellement de leur action, qu'vne autre cause n'en puisse suppléer le defaut. Qui ne iuge cette suite dangereuse, puis qu'elle donne droit, ou du moins ouverture à l'homme, de se croire la premiere source de son estre, ou de la chercher, & feindre autre part, que dans la bonté & le pouuoir de son Dieu. Quoy vostre grand Soleil seroit-il donc inutile dans la Nature? & celuy que tous les vrais Sages ont reconnu pour vn acte pur, demeureroic-il tousiours oisif dans les occasions, qui peuuent exercer sa puissance? Ne luy deurez-vous point dauantage qu'à vos Ayeux, & moins que l'ombre au corps. la lumiere aux Astres, & les especes visibles aux chofes qu'elles montrent? Les Philosophes tiennent que Ies Plantes & les Animaux font tellement fujetes au fecours du Soleil, que s'il manquoit de les regarder, ils perdroient la vie, aussi-tost qu'il leur refuseroit son influence. Et toutefois ce grand Astre ne donne pas la vertu de produire aux arbres; toute l'assistance qu'il Teur fait, c'est de les voir auecque faueur, comme le Maistre ayde l'industrie de son aprenzif, lors qu'il conduit sa main & qu'il regarde sa besongne. Mais ce qui establit plus puissamment la dependance actuelle, qui soumet les Creatures à leur premier Principe, c'est ce qu'il ne seroit pas autrement facile à Dieu d'aneantir les substances spirituelles; comme l'Ange & l'ame de l'homme. La raison est qu'il ne sçauroit sien produire de contraire à vne Nature simple, & mesine qu'il vous est impossible de feindre quelque chose qui ait incompossibilité d'existence auec elle. Et ainsi vn estre spirituel ne peut perir ou cesser d'estre, par l'effort & la violence d'vne nature estran-,

THEOLOGIE, LIVRE II. ge; puis qu'il n'en est point ni d'actuelle ni de possi-ble, qui mette de l'empeschement ou de l'obstacle à son eternelle durée. Il faut donc auoiler. Dieu pouuant ruiner tout ce qu'il peut faire naistre, que l'Vniuers depend si absolument des continuelles faueurs de cette Cause vniuerselle, que le seul refus de son appuy le peut reduire au neant, qui est le lieu de son origine. Voilà pourquoy quelqu'vn l'appelle le fondement & l'hypostase de la Nature, & que d'autres le representent comme vne grande main, qui soûtient le vaste globe du Monde sur vne abisine, ou comme vne secrete vie, qui est cachée au fond de chaque chose, pour luy continuer l'estre sans aucune défaillance. Ie laisse que l'homme appartient encore · à Dieu, parce qu'il l'a retiré de la seruitude de l'Enfer. de la mort & du peché, non pas en payant vne somme d'or ou d'argent pour sa rançon, mais en versant iusques à la dernière goute de son precieux Sang pour lauer ses offenses. Ie ne veux pas aussi m'estendre sur les droits, qu'il a sur vous en qualité de derniere fin, qui luy fait pourtant le premier de tous ses titres : Car outre que la fin donne plus d'authorité sur vne chose qui luy est ordonnée, que le Principe qui l'a produite; entant qu'elle est cause de sa cause, il est certain que c'est elle qui luy fournit le motif de son action, qui reigle & qui mesure toutes ses forces. Que si l'homme est le Monarque absolu de tant de choses, qu'il n'a pas faites, sur cette seule raison qu'il est leut fin , qui pourra refuser leur Domaine à Dieu , fin derniere de l'homme mesme, non seulement, quant à l'vsage & aux seruices, mais bien plus, quant à son estre & tout le fond de son Essence? Cet Empire a des fondemens si solides & si estendus, si naturels & si artachez à leur sujet, que Dieu ne se sçauroit obliger en rigueur de iustice à sa Creature. Dautant que l'homme, l'Ange, ou quoy que ce foit, ne peut fortir de fon Domaine, ni faire vne personne parfaitement separée de fon Souuerain, par la proprieté d'vn bien qui ne soit plus sujet à sa puissance. Bien dauantage, quand il auroit vn droit tout separé de celuy de son Roy, & que nous supposerions vne obligation rigou-

-LA CONSOBATION DELA reuse en sa personne, il la feroit cesser sans injustice. par l'entier aneantissement de vostre estre, qui en est le fondement & le Principe. De cette grande & importante verité, on doit premierement recueillir, que la recompense des bonnes œuures est yn present & non pas vne debte, & que dans la retribution de la gloire. Dieu couronne plustost ses biens-faits que vostre merite. De plus que le bon-heur des Saints leur appartient si peu, que leur bien-facteur le pourroit retirer d'eux, sans leur fournir aucun raisonnable sujet de murmure. l'auouë bien en ce cas-là que Dien. n'estant pas injuste, il seroit inconstant & infidelle; mais cette confideration conclud seulement qu'il est obligé à sa promesse, & qu'il ne sçauroit manquer à sa parole. De la mesime sorte, auecque proportion, qu'vn Maistre pecheroit contre soy-mesme, refusant d'acquiter les promesses qu'il a faites à son Esclaue, quoy que sa parole ne luy donne aucun droit de iustice, puisque toutes ses pretentions, voire mesme sa propre personne, sont du Domaine de son Seigneur. Or qui ne void que les biens de l'homme & de l'Ange sont tellement à leur Createur, qu'il luy est autant impossible de se dépouiller de son droit : que de cesser d'estre sa fin & son Principe. A n'en point mentir, cette pensée vous peut tenir dans vne haute estime de l'infinie grandeur du Dieu que vous adorez. Toutesfois vostre plus ordinaire, comme vostre plus juste sentiment, doit estre de reuerence & d'honneur, à l'endroit de ses divines volontez, sans que iamais vous treuuiez mauuais ce qui vient de son ordonnance. Ie veux qu'il abandonne vos vies à la rage d'vn ennemy, qu'il expose vostre reputation aux langues. & qu'il permette à la Fortune de faire vn de ses exemples de vos miseres. Tout cela ne vous donne point de juste sujet de murmure; puisque vostre vie, vos plaisirs & vos honneurs sont des biens de son Domaine, qu'il peut garder ou perdre, sans consulter vostre inclination, ni adoucir vostre dommage. Et que personne ne soit assez temeraire pour l'interoget de son dessein. bien moins pour le juger de sa conduite. Il appartient ason pounoir de choifir vn petit villageois, or d'en fai-

THEOLOGIE, LIVEE II. re vn Prince à son peuple : mais il n'a pas moins de droit de precipiter le plus auguste Monarque de la Terre, de son thrône dans la fange. Quand il l'aura fair, c'est assez pour iustifier son action, de dire qu'il luy plaist; sa volonté vaut mieux toute seule que vos meilleures raisons. Et quoy il sera permis à vn homme de donner, vendre, changer, & mesme de tuer son-Cheual, s'il le veut, parce qu'il en est le proprietaire, & il ne seroit pas libre à Dieu de disposer de l'homme en toutes les façons, qui pourront agréer 🛣 sa Majesté? Vn Peintre pour auoir ébauché la figure d'vn animal sur vne toile, peut sans que personné murmure, plier son Tableau & le jetter derriere vn Coffre, en faire vn present, ou le debiter à tel prix qu'il voudra, le donnner pour rien, ou bien en faire vn eschange, puis qu'il a donné quelques traits à sa Peinture. Personne ne luy demande raison de ce qu'il fait, si au-lieu de glacer son Ouurage, & de le vernir, pour l'acheuer dauantage, il le biffe auecque du noir & de la bouë. Et toutefois il mest pas le Createur de sa table d'attente : ce n'est pas suy qui produit le blanc, l'azur, le vermillon & les autres couleurs, qui seruent de matiere à sa besongne. La toile qui soûtient ces belles & esclatantes qualitez, vient d'vne herbe qu'il n'a pas semée; & l'huile qui en fait l'alliance, naist d'vn arbre qu'il n'a peut-estre iamais veu. Sans aucune doute ce Tableau seroit bien dauantage à luy, s'il auoit tiflu cette toile , & fi les couleurs qu'il a meslées, venoient de son invention & de sa peine. Si au-lieu de peindre vne beste, ou vne forest, il s'estoit luy-mesme portrait : s'il auoit fait & pris le pinceau pour ce seul dessein, de donner du plaisir & du diuertissement à son esprit & à ses yeux, il seroit difficile de luy treuuer iustement vn autre Maistre, n'avant point d'autre fin ni d'autre Principe. Quoy que sa main ne porte pas iusques-là, c'est assez pour luy acquerir vn droit de Seigneur, d'auoir estendu le linge, couché les couleurs, habillé les figures, donné les ombres & fait leur posture. Le Peintre est plus à for que chose du Monde, & partant s'il tircit son Tableau , qui ne peut eftre qu'vn autre luy-melme , per-

LA CONSOLATION DE LA sonne ne luy en disputeroit la parfaite joüissance. Dieu a fait l'homme tout entier : sa main a tiré sa matiere & sa forme du neant : ces accroissemens mesmes qui luy viennent de la nourriture, sont de nouveaux traits qu'il adjouste à son Ouurage. Cette illustre & glorieuse image qu'il a tracée dans son ame, est vn porgrait de sa diuine Nature : rien n'est en l'homme qui ne soit de luy & pour luy : de luy comme Principe. & pour luy comme fin : donc il luy apparcient sans referue. Vn Potier dispose à son gré de ses Quurages d l'Apostre explique le Domaine de Dieu par cette comparation) d'vnc mesme argile, il moule des vases qu'on sert auec honneur sur le buffet & sur la table, il en destine d'autres auccque mespris, sous le list & à la cuisine. Quoy petits hommes! auez-vous oublié que vous estes des pots d'vne terre, d'où vous tirez aussi-bien vostre extraction que vostre nom ? celuy qui vous a faits, vous peut remuerser d'vn coup de pied, s'il le veut ; il a le pouuoir de vous esseuer, s'il le treuue bon, & de vous confondre de nouueau dans la masse de cette boile, qui vous sett de matiere; ce qui luy sera le plus agreable, sera le plus juste. Que si vous auez moins de droit sur vos personnes, qu'vn vase d'argile sur sa figure, ayez autant de silence que luy, pour adorer toutes les volontez de vostre Maistre. Qu'il vous esseue, qu'il vous abaisse, il ne sait tien au-delà de sa puissance : vous serez iustement le centre & le sujet des opprobres & des douleurs, s'il l'ordonne. S'il veut, il peut vous aneantir, & s'il pouuoit, auoir quelque satisfaction de vous voir eternellement brusser, il ne feroit qu'vn faisseau de vous & des Demons; quoy que vous fussiez sans crime, il feroit sans injustice. O que vous auriez peu de raison de vous plaindre, quand il en auroit ainsi ordonné! puis qu'il a tant de droit de faire tout ce qui luy plaist. Vous estes à Dieu, parce qu'il vous a creés; à luy, parce qu'il vous conserue; à luy, parce qu'il vous a rachetez, & que de son propre Sang, il a retracé l'ima-

ge que vous auiez effacée; à luy, parce qu'il est voftre derniere fin. Ne murmurez donc plus, de quelque saçon qu'il dispose de vos personnes : vous ne THEOLOGIE, LIVRE II. 63 perdez rien dans l'entiere ruine de vostre estre, dautant que vous n'auez rien à perdre qui soit à vous. Son Empire ne souffre point de dechet ni de diminution: Car encore que tout l'Vniuers se coulast à son premier cahos. & que tottes les Creaturet s'éuxnouissent dans le neant, il est toussours trop riche, puis qu'il se possede toussours.

#### II. Poesbe,

Oins sonsible à son sang, qu'une insensible voche,
vne Mere voiant sans crainte de reproche,
Ceux qu'un Prince cruel enleuois de son sein:
La Nature taschois dans les tristes allarmes
De luy donner des larmes,

Mau la grace improunoit cét innocent dessein,

D'une part la douleur lus fait sentir sa rage, De l'autre ses vertus soustiennent son courage; L'amour choque le zele & le zele l'amour, L'un pretend allumer, l'autre estoindre la Lama De sa genereuse ame;

L'un console son cœur, l'autre en est le vautour.

Les interests de Dieu combattent la Nature, Elle a bien des enfans, mau elle est Creature: De sorte que l'amour employant son pouuoir, Asin de l'assliger & de donner atteinte

A cette ame si sainte, Le respest du grand Dieu parle pour son denoir.

Quand la compassion luy rouche les entrailles Du pitogable objet de tant de sunerailles Le Ciel donne à son cour un desir tout nouueau : Carsi la pieté leur souhaitte la vie

Quion leur auoit rauie, Le zele de la loy les consacre au tombeau.

Penda nt que le Tyran tourmente la belle ame
D vi

EA CONSOU ATTON DE LA.

Et le cœur innocent de cette illustre Dame,
Le Ciel prenant le soin d'adoucir ses douleurs,
Au dessus de son sexe, au dessus de son âge,
Il luy donne un courage,
Qui soustient leurs assaus & qui tarit ses pleurs.

A peine souffre-i'il qu'une mere offensée De ce peu de discours allege sa pensée: Vittimes de l'amour plustost que de la mort, Si l'excez de vos maux afflige vostre mere, La soy veut qu'elle espere Que ces beaux stors de sang vous porteront au Porte

le ne puis vous cacher, ce que se vous puis dire.
En vous voyant mourir, se fouffre le martyne;
Mai quoy que vostre mort frappe & blesse mes yeux.
La joye & la douleur disputent la victoire.
Quand se pense a la gloire
Que cette belle mort merste dans les Cieux.

On blasmerois à tort ma vertu d'injustice. Le veux estre constante & n'estre pas complice De cette cruauté qui m'oste mes ensans: le stay tous les tourmens, ie sens que ie suis mere: Par leur propre misere. Mau si ie les voy morts, ie les voy triomphans.

Es quand vostre interest ne me pourroit reduire.

A benir la douleur qui semble vous destruire.

Vne forte raison me deureit secourir.

Carensin doux Aigneaux, innocenses vistimes.

Cene sont par vos crimes.

Man la gloire de Dieu qui vous a fait mourir.

Pourtoy mon cher cadet, objet de mon estude, Doux & sriste motif de mon inquietude!
N'accuje point mon caur sur le ton de ma voix:
Le puu sentirtes manx, quoy que ie semble dure a Cerres ie le sendure.
Etsi tu vas mourir, ie dois mourir sept sou.

Ce qui confole un peu mon extreme misere, C'est que perdant mon Fils, ie le rens à son Pere, Puisque de verité mon sein n'est que le lieu Où du rien il a pru sa premiere naissance,

Par la seule puissance De ce grand Artisan, que nous appellons Dieu.

C'est la scauante main de ce puissaint Monarque Qui te doit retirer de celles de la Parque : Elle a durci tes os , & dis posé de leur rang , Elle mesme a creusé les vaisseaux de tes veines . Comme autant de sontaines , On se deuoit couler la vie auec l'essang.

Tes bras , tes pieds , tes mains , ton cœur , tes yeux , ta face
Tienment de son pouvoir leur matiere & leur place :
Tout ce tour separé , c'est luy qui l'a lié ,
Et pour mieux asseurer s'honneur de nostre hommage ,
A ce pagfait Ouwrage .
Il estend sur sa chair un cresse delié.

Luy seul seut tous ces nœuds, qui sont les sympathites:
Des membres de ce Tout & des moindres parties:
Luy seul voit le sevret de leur secrets resorts:
Il range sous ta peau les ners & les arteres,
Et de tant de contraires.
Il a diuinement composé ce beau corps.

Cest sa seule bonté qui d'un peu de poussière. Et des impuretez d'une sale masière. Imitant son idée a pu te signrer; Et quoy que son dessein ait treuné de l'obstacle. Elle a sait ce miracle. Qu'on ne peut iamau voir, & ne point admirer.

Que pouvois-ie adjouster sans son ayde à ton estre ?: Ie re faisou mourir mesme avant que de naistre : Mon sang se fust changé en un cruel poison ; Mon stanc te pressoit bien sa demeure secrete ... 68 LA CONSOLATION DE LA Pour estre ta cachete, Mais c'estoit sans ses soins, ta tombe ou ta prison,

S'il a fait ton esprit , il a fait s'a peinture ; Tes biens sont les effets de s'a bonne Nature ; Et tes persettions les traits de s'a beauré : Puisque tu siens de luy cette diwine image ; Rends-toy le tes moignage ; Autans de s'on pouvoir comme de s'a Bonté.

Il peut t'aneantir, parce qu'il t'a fait naistre : Il peut te consumer, parce qu'il est ton Maistre : Que s'il le fait ainst, soustre san murmurer, Il vse de ses droits, reuvere sa puissance Sans vser de desence,

S'il nous donne du bien , il le peut retirer.

Laisse couler tes pleurs, tesmoigne par ta plainte L'excez, de la douleur dont ton ame est atteinte, Mau ne rends pas ton cœur à l'insidelité: Trou ou quatre momens siniront cette peine,

Et ton ame hautaine Brauera les tourmens toute une eternité.

Ce sera dans le Ciel, où la rage estoussée, Seruira pour iamau de sujet de trophée, A ceux que la vertu choisit pour ses guerriers: Là ces Ames de choix, triomphantes & calmes Ioueront parmy les Palmes, Et se reposerent à l'ombre des Lauriers.

Voilà les bons amis & la parfaite idée Qu'une Mere donnois aux Meres de Iudée, Lors mesme que l'esfort d'un injuste destein Pounois instisser le torrent de ses larmes; Puisque ses tristes armes Luy ranirent sept sils en un mesme matine

#### III. PROSE-

T bien mon cher Nourrisson! (continua cette auguste Deesse) où pourrois-tu rencontrer vn homme, qui eust plus de force que cette femme? N'apprends-tu pas de sa generosité, que toute la gloire des Machabées n'est pas dans ces Illustres qui ont aquis tant de triomphes par leurs combats à leur Patrie? N'est-il pas vray que la patience a son esclat. particulier aussi bien que le courage ? l'estime , si tu as autant d'intelligence de mon discours, que tu sembles y auoir apporté d'attention, que tu ne doutes plus du pounoir de Dieu, apres le recit de ce grand exemple, & que tu condamnes les Creatures de rebellion, si tu les peux conuainere d'impatience. C. Madame vous m'auez tellement esclaircy ses droits, que ie ne doute plus de ma fujetion; mais certes ie ne vous puis dissimuler, que vous m'auez dit des choses qui estonnent autant mon esprit qu'elles l'instruisent. Helas tous les tranaux de nostre vie, toutes nos sueurs & nos vertus sont-elles bien de fi peu de poids aupres de Dieu, qu'il n'en daigne considerer le merae. Se peut-il faire que ce qui couste tant à ces pauures seruiteurs, ne les asseure pas contre la crainte d'vne eternelle mifere? l'auouë vne dependance absoluë de tout se que i'ay & de tout ce que ie suis, mais elle m'espounante plus qu'elle ne me console. Th. Tu as bienraison de reconnoistre que tout ce que tu possedes, luy appartient, & qu'il a le droit, s'il en a la volonté, de te perdre & de t'aneantir; mais tu as tort de craindre que iamais il veille vser d'vn pouuoir qui ruineroit sa Creature, sans tirer aucun aduantage de sa perte. Ce grand Monarque n'est pas de l'humeur de ces Princesinhumains, qui tirent du plaisir de la misere de leurs sujets: tout ce qui choque leur fortune, touche son cœur. Quoy que Neron fust vn Monstre, on a peine de luy pardonner d'auoir regardé auec joye l'embrasement de son Empire. L'emeraude qui luy deguisoit. les flames qui consumoient Rome, n'a pû tellement

Ouurages. Ic le dis hardiment : si vous auiez fait

la parole de Dieu demeurera toufiours inuiolable. Il yeur eftre la possession de la Creature, il luydone sa foy

LA CONSOLATION DE LA fur cette promesse; quelle asseurance sçaurions-nous desirer apres le jurement d'vn Dieu ? Pour te confirmer de plus en plus dans l'attente de ce bon-heur, ie te prie de considerer que les mesmes raisons, qui luy donnent les droits de vous perdre, luy fournissent les motifs de vous conseruer. Dieu est vostre premier Principe & vostre derniere fin ; il est vostre Redempteur & la seule cause qui vous continue le bien-fait de la naissance par la conservation. Tous ces titres luy acquierent vn pouuoir abfolu fur vostre vie & sur vos fortunes: persone ne luy sçauroit nier cette authorité, qu'il ne luy dispute la qualité de Monarque. De moy, fans m'arrester aux promesses qu'il vous fait, ic veux tirer de vostre dependance parfaire, vne suite toute traire à celle de vostre ruine. Dieu est vostre Createur, il vous conserue dans l'estre, il vous a degagez de seruitude, il vous rapporte à soy, comme à la fin de toutes choses : donc vous deuez tenir pour trescertain, qu'il aura toussours vn grand soin de vos personnes. L'amour que toutes les causes ressentent pour leurs effets , a ses sondemens dans la Natute , ce mouuement est la passion du cœur , si plustost ce n'est sa vie. La raison qui oblige les parens de s'aymer euxmesmes, produit ce doux escoulement sur leurs enfans; qui ne font que des portions de leur propre substance. Vous estes bien dauantage les participations de l'estre diuin, que vous n'estes les parties de ceux qui vous mettent au monde. Dieu vous regarde comme des biens qu'il possede hors de soy, & comme de beaux abregez des rares perfections de son essence. On voit des meres, qui estoussent leur fruit à mesine qu'il en reçoit le iour & la vie; mais cette cruauté vient de ce que leur naissance leur est reprochable, pour n'estre pas legitime. Quelquesfois le dépit persuade vn Peintre d'effacer son trauail, & de gaster en vn moment les traits de beaucoup de semaines, parce qu'il ne les peut acheuer. Le grand Autheur de la Nature ne peut estre sujet à ces défauts, qui marquent de la dureté ou de l'impuissance. Ses Ouurages ne luy sçauroient estre reprochez : s'il entreprend la production de quelque effer, rien n'est capaproduisent? Croyons-nous que cette misericorde infinie, qui a conceu des pensées eternelles d'amour pour l'homme, qui l'a fait l'aisné de ses Creatures, qui l'a preuenu de ses graces pour l'esleuer à vn estat surnaturel, changeast de dessein. & qu'elle ne l'eust releué auec honneur, que pour luy faire sentir auec desespoir l'infortunc de sa misere? Les soins continuels qu'elle prend des moindres choses qui vous seruent, font vne preuue euidente du desir qu'elle a de vous continuer ses faueurs. Depuis combien de siecles sa puissance tient-elle la Nature en action, pour soulager vos besoins & entretenir vos delices? le Ciel ouure autant d'yeux qu'il a d'estoilles pour regarder sans cesse & auec application, en quoy il vous peut obliger de son seruice. La Terre n'a-t'elle pas vn commandement exprez de s'espuiser chaque année en de nouuelles profusions, afin de vous recreer de ses fleurs & de vous nourrir de ses fruits? Ce grand & redoutable abysine, qui ne semble auoir esté fait que pour les tempestes & les naufrages, n'est-il point l'officine, où la Nature trauaille secretement pour les commoditez de l'homme ? n'est-ce pas dans l'air & dans l'eau où elle luy prepare ses festins, dans la prodigieuse multiplication des oyseaux & des poissons ? que si la mer paroist par fois en colere, ce n'est que pour luy former l'ambre gris & les perles. En vn mot, tout le bien que les autres Creatures reçoiuent de la main liberale de Dieu, ne leur vient que du dessein qu'il a de vous obliger par le seruice & les hommages qu'elles vous rendent. Et puis la crainte voudroit vous perfuader que vous n'estes dans le monde que pour y perir ? qu'vn blaspheme si horrible ne vous engage pas,

LA CONSOLATION DE LA dans l'ingratitude. Le bien-fait de vostre Redemprion vous donne des asseurances encore plus certaines des bonnes-volontez de cette puissance qui vous est suspecte. Enfin vous n'ignorez pas ce que vous coustez à Dieu : vous scauez que vostre premier Pere ne vous a pas plustost perdu, qu'il est venu luy-mesme vous chercher. Apres vn telmoignage si esclatant de sa charité, ce seroit vn crime indigne de pardon, de soupçonner qu'il peust iamais prendre des resolutions au prejudice d'vne si chere Creature. Quoy, apres auoir souffert d'insupportables mespris, essuyé de honteux opprobres, & soustenu des douleurs, qui ont autant duré que sa vie, se pourroit-il resoudre à perdre le fruit de toutes ses peines ? & que luy seruiroit d'estre né dans vne creche, d'auoir traisné parmy les gueux & la besace ? & pour dire tout en peu de paroles, que luy seruiroit d'auoir respandu jusques à la derniere goute de son sang, & expiré dans les bras d'vne croix infame & cruelle ? Qui seroir assez peu sage, pour quitter les aises de sa maison & de trauerser les mers, afin de chercher de l'or & des diamans, à dessein d'en faire un naufrage volontaire au port, apres les hazards & les risques. Ie n'estime pas qu'on puisse treuuer assez d'imprudence parmy les hommes, . pour s'exposer à des dangers si peu veiles. Et neantmoins ceux qui apprehendent leur ruine apres tous les trauaux du Sauueur, le supposent capable d'vne plus estrange folie. Il est vray qu'il y a cette difference, qu'vn peu d'or est beaucoup, comparé à vn petit Marchand, & que la perte de tous ses hommes ne scauroit incommoder vn Dieu, ni beaucoup moins troubler ses aises. Certes ie n'ignore pas cela, mais qui ne voit aussi que les trauaux d'vne personne diuine valent infiniment plus que les peines d'vn chetif Mercier, & que ce ne seroit pas vne esgale profusion que d'en exposer le merite? On doit adjouster à touces ces asseurances de l'Eternité de vostre beatitude. celles qui viennent pareillement de Dieu comme derniere fin de tous les estres. Il n'y a point de doute qu'il n'ait produit ses Creatures, comme autant de

beaux portraits deson essence. Les moindres effets-

THEOLOGIE, LIVRE II. de son pouvoir sont de parfaites images de sa bonté; fur tout, l'homme a dans son ame de tres illustres marques de sa grandeur & de sa gloire. Et quel auantage tireroit-il de la ruine de ce precieux ouurage? peut-estre qu'il monstreroit son pouuoir absolu ; ouv mais il cacheroit sa bonté infinie. En abysmant ce qu'il a fait, il declarera qu'il n'a aucun besoin de vos seruices; ouy mais il feroit pareillement voir que vous n'auriez plus de necessité de ses graces. Il prouuera par ce bouluersement vniuersel de la Nature, son independance parfaite; ouy, mais il n'establira pas dans cette solitude, l'entiere sujétion de vostre estre à son Domaine. Apres vous auoir aneantis, outre qu'il perdroit les spectateurs de sa gloire, il n'auroit plus de preuues ni d'exemples de sa Toute-puissance. Ajoustez à cela que ce n'est pas vn glorseux tesmoignage de pouvoir, de ruiner & de perdre; voire mesme, il semble qu'il y air de la foiblesse: Car s'il faut de la vertu pour tirer les Creatures du neant, n'y ac'il pas de l'infirmité à les laisser cheoir dans ce precipice? A vray dire si les choses contraires ont tousiours des principes opposez, on doit accorder qu'il y a de la foiblesse à destruire, puis qu'il y a de la force à bastir. Voilà, si ie ne me trompe, l'appuy que vous deuez donner à vostre confiance, sans ouir iamais cet outrageux soupçons, qui taschent de vous faire douter de la bonté de vostre Dieu, en vous persuadant qu'il pretend vostre ruine, ou du moins que vostre falut luy est vne chose indifference.

III. Poesie.

M On ame est du tout asseurée Contre les cruautez du sort, Et les vaines peurs de la mort: l'ay caution de sa durée, Ie n'apprehende plus sa sin, Elle est presque un Seraphin.

Ie veux que ce premier abysme,

76 LA CONSOLATION DE LA D'oufortie ce vaste Vniuers, Tienne ses gouffres entrouverts
Depuis son fond iusqu'à sa cime:
le crains seulement de perir,
Quand l'Immortel pourra mourir.

Que le despit de la Nature .
Porte tous ses ressentimens
A renserser les Elemens
En une seule sepulture;
Ie verray ce cercueil sans peur ,
Dieu ne peut estre mon trompeur.

Si le Soleil perd sa lumiere Dans l'eclypse de sa beauté, Ma soy n'a point d'obscurité, Elle demeure toute entiere, Quoy que l'ombre couure les Cieux, Elle ne touche point mes yeux.

Que les cruautez, de la Bise Fassent slestrir toutes ses sleurs Que l'Aube nouvrit de ses pleurs, Mon cœur ne craint point cette crise: Mes esperances sont d'un verd! Qui n'apprehende point l'hyuer.

Les ardeurs de la Canicule, Plus redoutables aux moissons Que les plus rigoureux glaçons, Sapprochent sans que e recule: le rs & m'esprijent l'assaut Aussi-bien du froid que du chaut.

Par fou la noire desiance Tasche bien d'esbranler ma soy, Mau la parole de mon Roy, Remet mon cour en asseurance: Quey qu'il puise m'ancantir, Il le sera, s'il peut mentir, Que l'Enfer attaque ma vie . Ie suu si fort aupres de luy , Et si ferme sur son appuy . Que ie mesprise son enuic : Sa rage me peut assailir , Mau elle peut bien me faillir .

Ie s; ay bien qw un nombre d'années Ayant unidé tout mon suseau. Me doit preparer un tombeau. Et terminer mes destinées; Mau Lachesis ni Atropos Ne sçauroient troubler mon repos.

Il est certain que tout succombe Sous les attaques du destin , Et que tout est de son busin ; Mau qui ne sçait point que la tombe Ne me doit pas tousours tenir , Et qu'en sin ie dois rajeunir ?

Comme on void aprés les gelées, Renaîstre la rose & les lis. Que le froid sient enseulu. Dans les plus secondes vallées; De mesme si j'entre au tombeau C'est pour en ressortir plus beau.

La mort est une medecine, Qui guerit toutes nos douleurs, Equi met sin a nos malheurs; Elle nous purge & nous rassine, Quoy qu'une parsaite santé, Ne vienne pas de sa bonté.

Vn corps pourry fert de femence A nostre resurrection: l'ay certe de la passion, Pour cette seconde naissance: Pourquoy craindrois-ie le tombean,

#### 78 LACONSOLATION DE LA Puisque c'est mon second berceau?

Fieure, calcul, goute, migraine, Ruinez, si vous pousez, mon corps; le me moque de vos esforts. le tiens à faueur vostre haine: Car si ce meurs un seul moment C'est pour viure eternellement.

#### IV. Prose.

NA dame! vous auez vne adresse incroyable pour M donner & guerir, des apprehensions, comme il vous plaist. Mon esprit s'est tantost troublé par la consideration de cette dependance, qui nous soumet à nostre Souuerain; & voilà que vous me forcez d'a-, uoiter à cette heure, que cette parfaite sujetion nous doit guarantir de tous les malheurs où elle nous peut reduire. Ie ne croy plus que la merueille de cette lance qui rejoint les playes qu'elle ouure, soit vn conte fait à plaisir; puisque la mesme raison qui me desespere, m'asseure. Th. A ne rien dissimuler, Celestin ! ce mystere est bien digne de ton admiration, mais il l'est beaucoup dauantage de ton amour. Quel sentiment auras-tu, lors que ie te feray voir que ce Monarque à qui rien n'est impossible pour te perdre, fait tout ce qu'il peut pour re sauuer, & qu'il n'a de la sagesse .. que pour s'occuper au bien de sa Creature? Ce n'est pas neantmoins mon dessein de m'estendre aux preuues de la Prouidence, qui gouverne ce grand Vnivers, & qui en reigle les actions auec autant de iustice que de iustesse. L'opinion d'Epicure & de ceux qui veulent que le hazard & le rencontre fortuit des atomes compose & gouverne le monde, n'a plus de rang que parmy les plus ridicules Fables. Toute la Nature reconnoist & publie vne Prouidence autant charitable en ses soins, qu'infaillible dans ses ordres. Le suppose. donc vne verité appuyée de l'aueu des Nations, & que l'impieté mesme ne contredit, que pour la faire dauantage paroiftre. Ne peut-on pas charger nostre

LIVRE II. THEOLOGIE Dieu de la tutele de ses Creatures, sans craindre de luy donner trop d'affaires, ou d'interrompre le repos de sa parfaite beatitude? Son pouuoir ne rencontre point d'obstacle qui l'empesche; sa bonté ne se rebute d'aucune malice qui le trauerse : & cette profonde lumiere d'esprit, qui fait sa connoissance, ne souffre point d'éclipse, qui luy cache la veue de vos moindres necessitez. Son amour infiny ayant des pensées de douceur pour ses plus chetifues Creatures, ne sovez pas si peu raisonnable, que de croire qu'il manque d'inclination pour vous, & qu'il mesprise leur Prince. Il faudroit auoir renoncé au bon sens, pour se perfuader qu'vn pere prenne soin du laquais de son fils. & qu'il ne pense iamais à cette chere personne. Que si vous ne pouuez feindre cette imperfection dans vne bien-veillance, qui peut souffrir de l'illusion & de l'imposture; gardez-vous bien de croire que celuy qui se vante d'estre le pouruoyeur des petits corbeaux. lors que la blancheur de leur plumage les fait repudier comme illegitimes, abandonne le doux objet de son cœur & le chef-d'œuure de sa puissance. Dieu avant honnoré l'homme d'vne ressemblance de sa Nature. luy a passé contract de l'amour qu'il luy porte, & des foins qu'il prend de sa conservation. Il s'ayme quand il vous fait du bien ; dautant que le prototype se refleschit en quelque façon sur soy-mesme, par la sympathie qu'il a pour son image. Cét escoulement d'amour que la necessité semble exiger, a vne cause sur ses productions, ne sort de son principe que pour y rerourner. Celestin ! ce n'est pas vne perite consolation à l'innocence affligée, de sçauoir qu'elle combat à la veue de son Roy, & qu'il ne luy arriue aucun accident, qui ne luy vienne de son ordre. Ouy, mon cher Celestin! toutes ces trauerses que vous appellez improprement malheurs; ces maladies, qui flaitrissent vn corps, ces disgraces, qui ruinent vos fortunes: ces calomnies, qui souillent vostre renommée; ces outrages, qui offensent vos personnes; & ces cruantez, qui attaquent vos vies, ont vn decret eternel dans la volonté de Dieu, par lequel non seulement. il ordonne que vous souffriez, mais encore il veut ay-

LA CONSOLATION DE LA der ces canfes fecondes, que vous chargez anteque mnt de murmure, du blasme de vos souffrances. C'est Dien qui donne le monuement de cette main qui sue. qui remue la langue, qui derracte, & qui fait rout le mai qui vous afflige. S'il le fait, il le vous s'if le veus, a volonté est eternelle. Les tibries vulgaires ont de la peine de comprendre cecy; parce que ne pounans desmofler ces actions de la malice du peché qu'elles porsem , ils consensent plastost, qu'vne bonté qui me peut faillir, ne contribue rien à ces accidens, que d'anouer en commerce, qu'ils ne voyent pas exempe de crime. Mais cortes cette piece est trop scrupuleuse : Car encore bien que Dien tranaille unecque la Creasure, il n'est pus moins incapable de fa faute, que l'ame des mauuailes demarches d'vne jambe boiseule qu'elle anime. Or c'eft vne verité receue quasi de sous les doctes, que Dieu aide l'action de ses Creatures, non seulement parce qu'il leur donne la faculté d'operer, mais encore parce qu'il concourt immediasement suec elles. L'ay desia infinue quelques raisons de cerce dependance. Et de vray, si vous n'autez besoin de cerre affistance coniointe & prochaine, il manqueroit vne perfection au domaine de Dieu, qu'on lay pourroit fouhaiter. Ce discours fait grandement à mon dessein : Car fi Dieu erauaille auecque l'homme dans le temps ,'il est necessaire qu'il en air pris la resolution dés l'Eternité, à raison que les causes libres n'agissent samais sans deliberation. Si bien que Dieu ayant determiné par vne extreme condescendance, de donner secours aux exuses secondes, & preueu les refolutions qu'elles dénoient prendre, il s'est obligé dins son Conseil eternel de les ayder de ses forces , & d'operer conjointement auec elles. Voilà ce qui me fair dire, qu'il 'n'arrine rien dans le cours de toute noftre vie, qui n'ait vue volonté eternelle dans Dieu. par laquelle cette diffrate vous est decresée à telle heure & dans telle ou telle circonstance. l'auoue qu'il a deux forres de volontez, pour les deux forres de maux, de coulpe & de peine : puis qu'il permet feulementiles premiers , & qu'effectiuement il ordonme les seconds. Autreque ofite distinction, le Prophe-

THEOREGIE: LIVE II re Amosazous Austreit , qu'il ne le fait point de mel dans la Cité , que Dieu ne foffe. Ilaie declerant la muine verice, affense que c'est luy qui produit la lu-miere &c les muebres, c'est à dire qui dispose des beaux iours de la forque & des manuale de l'aduerfiré. M'est-verpuscassez pour vous faire respector vos miseses, de l'anoir que Dien vous les emioye, & que c'eft some penile overnolle, qui conduit & qui reigle rous les acuidens de voltse vie ? Te veux que la personne qui wons procure du desplaifir, peche, il est consiours vray que Dieu veut politiuement fon action, quoy qu'il en permette seulement la malice. Certainement cette seflozion doit sazisfaire une Creature raisonnable: Car enfin cet ennemy ne vous nuiroit pas, s'il n'on audit le poutroir & Bintention. L'Apostre nous apgrend , que route puissance vient de Dieu, & que ceux qui talchent de luy relilter, outre qu'ils trausillent inutilement, ils s'opposent à ses ordonnances. Peutestre qu'il n'y a que la mauuaise volonté de l'homme qui vous fasche. Te veux croire que vous auez assez de zele, pour confiderer le principal interest de vos offenses neanemoins quoy que vous distinuillez le domage qu'elles vous procurent, l'estime que la maumaife intention d'autruy ne treuueroit que du mespris dans la pluspart des hommes, si elle estoit impuissanse à leur faire du desplaisir. L'ay monttré que Dieu veut ce mal, entant qu'il est mal de peine, & mesme qu'il le fait & le produit de la main amoureule. Palfons que la malice de l'ennemy foit la feule chofe qui vous desplaiservous estes injustes de ne la pas souffrir, puisque vostre Dieu la souffre, & qu'auec des douceurs incroyables, il en diffimule l'injure. Quelque rage que la Creature air contre vous, elle ne l'çauroit me fine pecher, ili le Createur ne luy permettoit, pour lles fins tres-adorables, quoy que fecretes. La necessité que vous auez de son secours dans vos actions, est cellement absolue, que s'il refusoit son affistance ou fa permission, route la Nature demeureroit impuissante & paralyrique. Cette dependance paroist de telle paroift de celle confideration à quelques Philosophes, quille ciennem que les Guules fecondes ne produillent

LA CONSOLATION DE LA rien dans leurs ouurages, mais que la premiere fair tout à leur seule presence. Pour exemple (disent-ils) ce n'est pas le Soleil qui esclaire & qui eschauffe; mais Dieu qui produit la sumiere & la chaleur, lors que ce bel Aftre regne sur nostre hemisphere, & regarde nostre terre. Cette opinion declare parfaitement la necessité qui vous attache à Dieu, mais elle condamne la Sagesse, d'auoir mis tant d'organes inutiles dans les Agens, & offense sa bonté, le faisant tout seul Autheur de vos crimes. Il n'en faut point douter, l'homme opere, & dans ces actions que vous appellez narurelles, & dans celles qui sont morales. Toutesfois il ne pourroit seulement en former le dessein, si vostre Createur n'auoit de toute eternité vne volonté positiue de luy donner dans le temps, la vertu d'agir & de l'assister dans ses operations, auecque vne permission, par laquelle il souffre que son action soit maunaise ou coupable. Or ie ne croy pas qu'vne Prouidence, qui s'interesse dans la cheute d'yne fueille d'arbre, qui conte les brins d'herbes de la campagne, qui tient conseil sur les funerailles des Passereaux, & qui proteste qu'il prend soin du plus petit de vos cheueux, neglige les principaux accidens qui vous arriuent. Pour accorder cela, il faudroit penser encore plus bassement de Dieu que de cet Empereur qui s'amusoit à tuer des mouches dans son cabinet, ou que de cét autre faineant, qui s'occupoit à imiter des vieux contracts, au-lieu de traiter des affaires importantes de son Estat. Non non, vostre grand Monarque n'est pas spectateur oisif de vos combats : il se coule & s'infinue subtilement dans toutes vos disgraces, mesine dans vos pechez, non pas comme partisan ou complice, mais comme Iuge qui les condamne & les corrige, & comme vn diuin Alchimiste, qui en tire de glorieux & d'veiles auantages. En quoy il nous donne vne signalée preuue de sa bonté, de tirer du bien du souuerain mal, qui est le secret d'vne sagesse infinie D'où tu peux apprendre vne connoissance, que tout le monde ne penetre pas : sçauoir que si le bien n'est la cause finale du mal, il est au moins vne condition necessaire à sa permission. Ainsi

THEOLOGIE, LIVER II. it tiens le sentiment d'Augustin fort raisonnable, qui veur que Dieu n'eust iamais souffert la faute d'Adam. s'il n'eust eu le dessein de resoudre l'Incarnation du Verbe : & que cet Innocent n'eust pas eu la licence de faire vn homme pecheur. si vostre grand Createur n'eust voulu faire vn Homme-Dieu. Pour cette raifon l'Eglise appelle la rebellion d'Adam, vne heureuse faute, & luy attribue le merite de la Redemption. Cette desoberisance est heureuse, parce qu'elle est occasion de la plus grande gloire que Dieu ait iamais receuë : Car si le premier homme n'eust peché, il y eust tousiours eu vne Majesté infiniment adorable, mais il n'y en eust iamais eu d'infiniment adorée. Elle merite de plus cet ineffable mystere, non pas qu'elle pos sede de la dignité, pour obliger vne personne divine à vne alliance indigne d'elle, mais parce que celuy qui pouuoit empescher cette reuolte, ne la pouuant approuuer, ne l'eust iamais permise, s'il n'en eust deur tirer ce bien infiny. Auecque proportion, ie maintiens que Dieu a des veues admirables sur vos souffrances, & qu'il n'en permettroit pas la cruauté, s'il n'auoit de tres iustes raisons, & s'il ne pretendoir d'en faire reussir vostre gloire & vos auantages. Abel s'est veu massacrer par son propre frere; ie ne doute point que sa mort n'ait conserué son innocence, & . que la perte d'une vie passagere ne luy ait asseuré l'eternelle. Les maladies & la pauureté ont fait vn spestacle d'horreur de Iob; mais ces malheurs luy onr doublé sa bonne-fortune. Ioseph a esté vendu aux Ismaelites, par ses freres; mais c'estoit pour soulager leur faim & pour regner en Egypte; s'il n'eust esté esclaue, il n'eust iamais esté Roy; s'il n'eust iamais senty les miseres d'un captif, il n'eust pas receu les honneurs d'vn Dieu parmy les Peuples. Saul a persecuté Dauid de son consentement, mais c'estoit pour donner vn bon Prince aux Hebreux, & luy apprendre à ne pas faire souffrir aux autres, ce que son experience luy auoit fait connoistre. Daniel entre sur son aueu dans les flames d'vne fournaise, mais il veur conuertir vn Monarque , & perfuader toute vne Nation fug sa puissance. Il souffre encore que la Terre ait des E iii

LA CONSCIATION DE LA Tyrans, mais afin que le Ciel air des Saines & des Marryrs. Voild vne des principales fins, qui portent la bonté de vostre Dieu à permettre les accidons & les malheurs qui traversent vos forcunes. Y a-t'il un moven plus puillant pour anancer la perfection des hommes, que de leur offrir des occasions de pasience? Peur-effre que la plus grande part des Bien-heureus n'auroit pas eu une premiere penfée de la versu , & l'affliction ne les euft reneillez de l'affoupiffement on la prosperité les renoit endormis. Peut-oftre que la premier moment qui les a rendus miserables . les a Taits Saints? Mon cher disciple, helas en quel estan Serois-ru maintenant ! fi la bonté de celuy qui te gouperne, ne t'auoit ofté la puissance de te perdre, en r'oftant le moyen de l'offenser ? Il n'y a que son Dien qui le void ; mais il ne faut point douter que ton malheur est preserable à ta premiere fortune, puis qu'il a creuné bon de la changer. Quand les miseres du monde n'autoient point de meilleur effer, que de nous donner la pésée & se dessein de la vertu, qui seroitassez aueugle, pour n'en preferer pas les incommoditez aux plus douces faunurs qui flatent nos esprits ? qui n'en receuroit les occasions auec de l'applaudissemet & des joyes, plussoft que de les fuir auecque de l'horreur & des craintes? Le dessein que i'ay de parler à loisir des heureux fruits de la souffrance, m'arreste maintenant à des considerations hors de ton interest & de tes auantages. Ne iugez-vous pas qu'il est iuste que Dieu maintienne les Causes dans les droits & dans la propre condition de leur estre; puisque c'est luy qui determine leur Nature à certaines fins, qui supposent de certains poutoirs &ode certaines qualitez pour y atceindre ? Pour cette raison, si elles sont libres, il les doit laiffer dans leur franchife; fi elles fone necessaires, pourquoy destournerait-il leur action, leur imprimant des monuement contraires aux incliencions

qui sont comme des parsies de leurs offences è Paudrae'il faire tous les iouss des mésales, pous contentes les impatiens, & forcer la necessié messes, pour no point donnet de sijet à leurs plaines à Quand et lega Conuerneur de l'Ynjuess peggost à l'estage de somben

THEOLOGIE, LIVES 11. où le vent le pousse, n'obserue-t'il pas vne iustice geperale & vniuerfelle, qui l'oblige d'avder ses Creatuses , fans changer leur Mitinat , ou leur faire violence? Quand la fievre a gagné, par de successues & naturelles indispositions , la masse du sang , son ardeus a droit d'en aberer la temperie; on ne peut empescher fon activité, sans faire vn miracle & une injustice. Quand va hommes 'est resolu d'en offenser vn autre. fois en attaquant fa vie, foit en des-honorant fon estime, Diou controuiendroit à sa propre conuention, s'il luy refusoir sa permission & son assistance. C'est vn ordre qu'il a mis dans le monde, il ne doit pas le renuerfer, fans des raifons importantes : c'est une lou qu'il s'est donnée, il la faut garder, s'il n'arrive de grands suiers de dispence. Ne voyons-nous pas que la terre monte quelquefois, & que le feu descend conrere leur poids, pour conserver le bien de toute la Nature? Et qui ne scair, que les plus insensibles pareies de l'Univers quirtens leux incerest passiculier, afin que le general ne souffre ni docher ni atteinte? Jugez par-là de l'equité qu'il y aurois de pretendre qu'vne loy vniuerfelle fe changeast, pour s'accommoder aux humeurs d'vne personne priuse. Encore pourrois-an dire que les disgraces ont mesme quelque attrait, qu'i les doit faire desirer à celey qui les souffre; puis que leur amercume rend les douceurs de la vie beaucoup plus agreables par leur medange. Vne bouche accou-Rumée aux delicateffes, en pordle goule : pour fentir los meilleurs viandes auecque plaifis, il faut quelquefois irriter l'apportir par l'viage de colles qui luy sont importunes. La friandile n'ignore pas ce feerer, puifque par le jounes de les dietes; qui luy sons insupportables, elle se prepare aux delices d'une bonne table. qui luy sont douces. Vous ne comprendries pas ce que vaux la santé, si la maladie ne choqueir iamais voltre temperament : vne force migraine vous apprend ce que vaux une bonne tefte. Et bien ie venx que les miferes qui proublent vos profecritez, n'ayent point d'autre fin que de vous en faire remarquer les douceurs, croyez-vous n'auoir point d'obligation à erre lagalfe, qui treune l'artifice, fana lequal vous E ilij

LA CONSOLATION DE LA n'auriez point de bonne ni d'agreable fortune ? La vie de l'homme est vne Musique, qui reuffit du concert de toutes ses actions ; il y faut des feintes, des souspirs, des tremblemens & des dietes, afin que l'harmonie en soit iuste & parfaite. Que toutes les nortes foient blanches, & qu'vne mesme ligne les soustienne dans vne ordre esgal, ce qui rauit ordinairement le cœur caura auffi peu de charmes pour l'oreille que de varieté pour les yeux. Si l'art treuue l'inuention de mettre les faux accords & les tritons en vsage, & de reconcilier des tons irreconciliables, pourquoy la grace n'emploiroit-elle pas vtilement vos mauuaises fortunes ? Mais comme le t'ay promis , le referue à vn autre temps le discours des profits de la souffrance. Ce que ie veux à cette heure de ta raison, c'est ce qu'elle plie fous cette verité : que ton Dieu decrete. ou du moins permet tous les maux qui t'affligent. Il les veut & les fait , s'ils sont purement maux de peine ; il les permet & ne les fait pas , s'ils sont de coulpe. Mais de quelque nature qu'ils soient, iamais ils n'arriueroient, si Dieu, qui les peut empescher, n'auoit vne volonté eternelle de les faire, ou de les permettre. D'où ic conclus que cette Prouidence, qui est assez puissante pour destourner vos mauuais accidens, & assez bonne pour le vouloire ne le faisant & ne le voulant pas, est assez sage pour les dresser à vostre gloire. Cette maxime ayant la premiere verité pour appuy, il ne me reste plus (mon cher Celestin!) que de t'exhorter à suiure de gré vne disposition, qui te peut entraisner par force. Laisse la necessité aux estres qui n'ont point de raison, & vse de ton discours, pour faire par amour ce qu'on peut exiger de toy par crainte. Rien ne scauroit resister aux decrets de Dieu , & sout s'efforce d'obeir à ses commandemens. Iette les . yeux dans le Monde, & tu verras que les moins sensibles Creatures sont tousiours en action, & se rendent complaisantes aux volontez de ce Monarque souuerain. La Terre fait bien quelquesfois sortir des meuglemens de ses abysmes, qui sont des marques de sa repugnance & des preuues de nostre tyrannie. Elle

demeure pourtant immobile au centre de l'Uniuers.

THEOLOGIE, LIVRE II. fans que nos outrages & ses refus interrompent son obeissance. Ne souffre-t'elle pas, pour obeir, que nous la creusions en valées, que nos l'esseujons en colines, & que contre l'inclination que sa pesanteur donne esgalement à toutes ses parries, nous luy oftions par tant d'inégalitez la plus parfaite des figures? Qui la contraint à cette complaisance? Dieu luy a commandé d'accommoder quelques-vnes de ses contrées à la demeure des hommes, de luy faire des reservoirs dans ses abysmes, de luy eleuer des refuges sur les Montagnes. & de luy ouurir ses precipices, pour y chercher les thresors qu'elle cache. D'où vient que la mer ne sort iamais d'vn lit, où ses continuelles agitations monstrent bien qu'elle souffre? Certes si la volonté de Dieu ne retenoit ses saillies, les frissons qui la souleuent, les vens qui la battent, & les tempestes qui la renuersent, luy feroient bien-tost franchir ses bornes & chastier vostre insolence. Elle se hausse quesquefois iusques au Ciel, mais ce n'est que pour faire vne plus profonde reuerence à la voix de son Dieu, qu'elle treuue escrite sur les bords de sa ruine. En fin elle obeyt, & pour tesmoigner sa soumission à l'esgal de son respect, elle se courbe sur vos · vaisseaux, & permet que trois planches de bois triomphent de son orgueil, parce qu'elles portent vn bomme. L'air fe soumer volontiers, puis qu'il permet fans inquietude, que fes voisins vsurpent son domaine auecque force. La terre & l'eau sont eschauffez à cette entreprise, par l'ardeur du Soleil qui les attire. Pour mieux couurir leur dessein & dissimuler leur ambition, ils se desgussent en vapeurs & en exhalaisons mais à peine sont-ils au pays de conqueste ; que le feu portant leur injustice, les allume en esclairs & en foudres. Que si parfois il les resout plus doucement en pluye & en rofée, ces goutes qui coulent de l'air, sont des larmes qu'il espanche, plustost pour fauorirer le trauail des Laboureurs, que pour resmoigner sa contrainte. Ie veux que le seu se rende inuisible dars sa sphere, afin de se soustraire à l'Empire de son Monarque, il ne scauroit toutesfois buy refuser ses serui-

- ces & son hommage. Il est l'esclaue de vos volontez

LACGREGIATION DE LA dans les ylages communs & domestiques : vous le mortez en prison dans les fourneaux & les cauernes; & quoy qu'il tafche de s'efchaper par diuers clans. des ouvertures du Mont-Gibel & du Vesuue, vous le zosserrez encore plus à l'estroit dans vos Canons & vos Grenades. Que li dans l'eschar de son tonnerre. il donne des marques de son imparience, il ne laiffe pas de vous rendre des effees de fon feruice, parce que Dieuluw en donne l'ordre. Et en un mot toutes les Creatures transillent à l'execution des Commandemens de se grand Roy s'il n'y en a per vas qui ac foie en mounement, pour suiure for ordonnance. Quoy que l'Empirés foit immobile, il n'est pas oilif, puis qu'il ne demeure dans ce repos que pour marquer fi elles font dans l'oberffance . ou fi quelqu'vne s'en 6mancipe. Ne l'estonne pas, que le parle de que estres insensibles, comme s'ils audient du discours & de la gaifon : Car de vray leur fernice eft fi parfait & fi reiglé , qu'on imperoit que cette perfection ne leur manque pas, afin d'ouïrles voloniez de leur Monarque. Pour ne point dissimuler co que ie pense, leur soumiffon fournisoie vn juste reproche à l'homme, manquane au tribut que la phis faronche & la moins inselligente Nature rond à celuy qu'elle ne peut connoîeso. De moy ie n'attens rien moins de son courage que de la vereu de ceux qui ont toussours regardé ses dinines volontez, comme la reigle infaillible de leur conduite. Quoy que souvent elles leur avent semblé audes, ils les ont touhours estimées adorables : moiss ont-ils eu d'inclination à les faiure, plus ont-ils espezé de gloire à s'y soumoure. De sorre que iamais ils n'one consideré leurs disgraces ni leurs Tyrans, que comme des Ministres de Dieu qui leur Intimoient ses volontes, & les aydoiene à les accomplis. Ainsi les Nerons & les Dioclerians, les Domirians & les Deces, & le reste de ces illustres Bourreaux du genrehumain, ne les ont peu estonner auecque tous leurs tourmens & touses leurs geines ; à cause qu'ils içauoient bien que dans leur maunaife volonté, il y en auoit vne bonne qui demandoit du courage & de la sonfiance à leur verm. Il me seroit impossible de ce

Turolgoit, Liver II. produire yn plus glorieus exemple que celuy du grand Saint Loup. Comme co genereus Enefque à qui rien du veritable Passout ne manquoit que le nom. apprit qu'Arsila, qui traishoir la mort & le Martyre par toure la Terre, s'apercehois de Troye, pour en faire les funerailles, il resour de lay aller an rencontro. pour conjurer cette tempeste. Le Barbare souché de ceste inuitable Majesté; qui oblige mesme les Tyrans de rendre honneur à l'innocence, luy ayans dit pour excuse de la charité, qu'il pretendoir hiv perfuaden. qu'il estoit le fleau de Dieu. A ces mots le bon Prelat n'eut que ces memorables paroles pour response : S'il aft ainfi.venez aimable fleau de mon Dien svenez. ie n'ay garde de vous fermer les portes de ma Ville. Si vous desirez le Pafteur & toutes les Brebis en facrifice, nous sommes prests, o mon Dieu! de rendec cét hommage à vostre bonté, ou bien à vostre instice. Venez fleau de mon Dieu ! ie vous ouure mon cœur Se ma Ville. Hé! qui pourroir vous empercher d'amair le mesme sentiment dans les afflictions qu'il yone chuoye, ou comme peine, ou comme espregue? Peut-eftre qu'on veux nos biens & nos fortunes : venez fleau de mon Dieu! venez fainte pauureré, suinez ma famille, oftez-moy le pain & la vie ;il m'eff muste de mourir, puis qu'il huy est agreable. Ie ne vous cacheray rien , entrez dans tons les coins de ma maifon , mentz-moy à l'hospital ! faires-moy languir de faim, ie le desire, mon Dieu le commande. Possible que Paffliction en veut à mon corps, ie sens les dispositions d'vne longue maladie, qui fait lentement ses approches. Venez fleau de mon Dieu! ie m'abandonne à vos douleurs. Tenez ma teste, fendez la d'vne cruelle migraine : Voila mes pieds , attachez - les fur vn peu de paille auecque les goutes : voilà messeins, deschitezles d'une pierre : voilà mes os, consumez-les d'une ardante fievre. Peste , chancre , fer , & feu , fi mon Maistre le veut, estoussez, rongez, couppez, brussez ces mains, ces pieds, ce cœur & ce corps; ce qui plaist à mon grand Dieu, doit agréer à sa chetitie Creature. Mais on attaque mon honneur; cen'eft pas affez à mes ennemis de me faire malheureux, pour

. LA CONSOLATION DELA contenter leur cruauté, il faut me redre infame. Venez. venez fleau de monDieu, ie consens à mon entiere ruine ; ie donne ma reputation en proye aux langues & à l'enuic. Que je sois noir, que je sois blanc, il ne m'importe; pourueu que mon souverain Monarque soit content, rien ne m'est insupportable. Celestin ! il n'v a rien dans cette resolution que tu ne doines dire à ton Dieu : Car enfin c'est luy qui te chasse de Rome ; c'est luy qui t'enferme dans cette prison : c'est luy qui te charge de tes fers : c'est luy qui entretient cette langueur qui te consume. Tu serois injuste de te plaindre de ceux qui ne fçauroient seulement te regarder, s'il , ne leur en donnoit la permission & la force. Ce ne sezoit pas neantmoins affez pour former dans ton ame vne resignation parfaite, de considerer la volonté eternelle de nostre souverain Maistre, comme vn principe exterieur à vos souffrances. Pour gouster auec extase la douceur de cette pensée, il faut que vostre raison vous la fasse voir cooperant à tous vos maux, & produifant par elle mefme cette douleur & ces outrages, qui taschent de vous tirer à l'impatience. Et

### IV. POESLE.

afin qu'il ne manque rien aux charmes de cette confolation, fouuiens-toy continuellement, que comme l'immensité de Dieu, qui s'estend par-tout, le met tout en chaque chose, de mesme son extreme bonté, qui arreste sa prouidence à la conduite generale du monde, en applique tous les soins aux moindres ac-

Light whe visible reverse,.

Quin's a maintenant plus de cours,
Et que ne festrait au descours.

Le vous beam fujet de railleria:
De vousoir que cet V nivers

Dans ses mouvemens se divers

Se gouverne sans Providence,
Et que tout aille à l'abandon

Du hazard & de l'imprudence.

ci dens de voître vie.

Dien negligeant le soin de son precieux don.

De moy qui connou la nature, Et qui marque son reiglement . le me croirou sans ingement, De l'accorder à l'ananture : Dieu seul qui l'a tiré du rien Est son Autheur & son soustien: Qu'il laige un moment fa conduite, Elle tombe en confusion, Et se verra bien-tost reduise A retourner au lieu de son extraction,

Il n'est rien d'assez inutile, Pour ne pas sentir le secours De ses vigilantes amours : Il est le Tuteur du Pupille , Sabonté s'estend sur les Roys , C'est elle qui leur fait des Loix; Mau quoy qu'elle pense aux Monarques, C'est sans mespris du Villageois! Qui void efgalement les marques, Les soins de sa douceur & l'effet de son choix.

N'est-ce pas sa main qui preside A la naiffance des Serpens Et des autres Monstres rampans ? C'est son wil, qui leur son de guide s Le Moncheron & le Legard Ne souffrent jamau le hazard; Mesme l'Aspic & la Vipore, Quoy qu'elles naiffent sans honneur, L'ont pour Protecteur & pour pere : Iamau le moindre d'eux ne demeure mineur.

Qui peut ignorer que l'Austruche N'a point de cour pour ses petits , Qu'elle abandonne aux appetits Du Dragon qui luy fait embusche? Man qui ne sçait que leur berceau Demeure seur au bord de l'eau.

AL LA CONSOLATION DE LA Tandu que sa bonté les veille, Et que ce nid n'est pas éclos. L'il vir, qu'il dort, ér qu'il sammailla Dieu se chargeant du soip d'asseure seu repas ?

Le Corbean ingeant à son aile,

Que le crime d'un autre orseau

A fait blanchir le poil nauneau

Des vrais enfans de sa femalle,

Piqué d'une jalonse humeur,

Sans se stechir à sa clameur,

Il desanone sa nichéa:

Dien qui ne peut le voir mourir,

Luy vient apporter la bequée,

Quand sa bonté luy dis qu'il la faut seconir.

Si le Passereau solitaire
Gemit sans cesse dans les bou »
Par le ten mouvant de sa voix
Il entretient son Empelaire »
Et par de si charmans apat »
Luy recommande son trespar »
Dien s'encliment à sa priete »
Dispose l'heure de sa mors
Et prepare son cimenieux «
Quand pour ne plus veiller » une son il s'ondart-

Mais quoy cette bonté suprema
Qui daigne penseraux Oysaaux.
Estend ses soins aux arbrisseaux.
Elle les plante, elle les seme:
Ces Dieu qui met dans leurs pepins.
Les hauts Cedres & les Sapins:
Cest luy-mossus qui devalope
Les Lys, les Roses & le Tin:
Cest luy qui fait leur horosope,
Lors qu'il couure leurs corps d'un delicat saim-

Que s'il pare les plus superbes , Il peint aussi ces moindres steurs Que l'Aube seme auec ses pleurs : Rifaii le conse de ces horbes Qui ne fout fruit ni ounement Du plus bas & vil Element: Suns fon cough, ha moindre flueille Ne tombe pas de son rameau: Auant que la Bife la cueille, Ibstust auccrespett s'approcher de l'Ormeau.

Sans une compable ignerance,
Qui peut reprocher les tesmoins
Des donx & charitables soins
D'une crevrolle Bromidence?
Crosra-ton que les moindene manx
Ne rouchene pas les Animanx,
Sans les erdres de fie Sugeste;
Es que l'Hermine heur puissins Roy,
Soufire l'assence de la tristosse
Soufire l'assence de la tristosse
Soufire l'assence de la tristosse
Soufire l'assence de l'arent de sa Ley?



### (43)(43)(63):(43)(43)(63) (44)(43)(63):(43)(43)(43)(43) (44)(43)(43)(63):(43)(43)(43)(43)

### ARGVMENT DV III. LIVRE.

Ien n'est plus capable de gaigner nostre esprit, que la croyance que neus anons, qu'on nous veut du bien. La Sapience se sert de ce moyen, pour reconcilier l'Homme auecque son Dien , luy descouurant dans le mal qu'il luy fait, le dessein du bien qu'il luy defire. I. Dans la premiere Prose cette sage Maistresse monstre en general & comme par simple proposition , que la prosperité retient l'Homme attaché à la terre. & que l'affliction le degage de cette servitude. II. Les vers qui la suiment, ont le mesme sens dans une autre cadence. III. La seconde prose proune la premiere, deduisant les raisons qui engagent nostre service aux Creatures , & les artifices que nostre grand Sauneur employe pour nous en separer. Sur sa fin , la Theologie touche l'impieté de l'amour prope, qui est le premier idolâtre du monde. IV. Apres cette reflexion , elle propose la fable de Narcisse , qui en decouure l'aucuglement & les sotifes. V. Enfuite , la troisiesme prose fait clairement voir que l'aduersité rendant tout le sensible amer, exerce herosquement la Foy & l'Esperance. VI. Dans la douce liberté que l'ame treune parmy les souffrances, elle brane tous les manx de la Nature, monstrant que la tempeste conduit le petit Moyse au port. C'est la troisiesme Poesie. VII. La derniere prose represente la purification de l'Amour dans la fournaise de l'aduersité. VIII. Ces heureux effets d'v. ne manuaise canse donnent sujet au mespru de toutes les commoditez sensibles : ce qui se conclud dans la quatries\_ me Poëfe.



LA

# CONSOLATION

DE LA

## THEOLOGIE.

LIVRE TROISIES ME.

### I. Prose.

Mesme que ie goustois la douceur de cette Poésie, & que i'en considerois les veritez, comme autant de belles Esclaues attachées à la delicate chaisne du vers, la Sapience rompant cette importune contrainte, continua son entretien en ces termes. Ie me trompe ou tu comprens assez par la consideration de ce Domaine, qui soûmet absolument toutes choses à Dieu, qu'il ne peut rien faire dont les Creatures puissent murmuret. C. Madame! vous m'auez parlé auec tant de clarté de la dependance des estres à leur principe, que tout abatu que ie suis, il m'est impossible de douter. I'ay pareillement compris de vostre excellent discours, que la Prouidence a ses veuës si arrestées & si tenduës sur nos actions, que tout ce qu'on a feint d'Argus.

LA CONSOLATION DE LA n'est qu'vne fable imparfaite, pour me declarer cette continuelle attention. Mon desir seroit maintenant d'apprendre de vos instructions, pourquox cette Prouidence qui gouverne cout, souffre que l'homme, qui est le plus cher objet de ses amoureuses veilles. soit ordinairement le déplorable sujet de l'infortune. Th. Ce seroit vne curiosité sacrilégue de chercher la raison de la conduite de Dieu, si cette connaissance ne deuoit seruir de motif à l'amour, que merite sa magnifique bonté. L'estimeque i'ay, que c'est-là le dessein de ta demande, m'oblige de ne te pas refuser une faueur à laquelle de moy-motme ie me disposois, fans ta priere. Et pour ne te point faire languir, apres vn secret de telle importance, ie te diray sans aucun destour, que le dessein, de Dieu dans les souffrances de ses Esleus, est de les separer des Creatures pour les vnir à soy-mesme. Voilà le projet de cette aymable Prouidence, dont ie t'ay entretenu : voilà l'heureuse fin, qu'elle se propose dans ces rudes espreuues, où elle semble vous abandonner. Or pour comprendre la grandeur de ce dessein, il se faut souvenir d'yne verite, qui ne treuve point de contradiction, mesme dans ces esprits qui font vanité de combattre toutes les autres. Et à vray dire, il est impossible de niet que l'vnion auecque Dieu ne soie le souuerain bonheur de l'homme, puis que le souverain bon-heur de l'homme est l'union auecque le souuerain bien . & que Dieu est le souverain bien. La beatitude d'une Creature est, où elle a son repos: ainsi voyons - nous que la pierre demeure immobile au centre, & que le feu n'a plus dans sa sphere l'impaeience & les inquietudes qui l'agitent, lors qu'il en est efloigné. Le pour laisser vne deduction, qui te pourroit apporter plus d'ennuy que d'instruction, il n'y a point de doute, que l'vnion auecque Dieu ne soit vo-Atre souveraine felicité, puis que c'est vostre derniere fin. Vous auez certe grande obligation à vostre Createur, qu'il n'a pas dressé vostre naissance autre past, & que comme vous effiez dans luy, deux ne que d'effre, par l'eminence de la Nature, il vous y veut remettro, Dar la policion erernelle & l'anache bien-houreuse

TERRIDOIS, LOVES III. t coures vos puisances à cés objet infant. Cela suppafé, il faut auouer, & les miferes de cette vie vous approchant de Dieu . & que les prosperirez vous en faparenn, qu'on doit changer le nom aux choses, &c. appeller faueur . ce que vous nommes perfecution. Daucane que ce qui procure molene bien & nos adnaneages, ne scamoir soudrir qu'on le traite aucone: sant d'ontrage & d'ingratitude, que de luy ofter vne qualiné . dont it fair les offices & acquiere tous les demoirs. Le te cominte, mon chet disciple! de ne pas refufer de faire vn tonr , qui peut eftre te femblera long, quary que tu le puilles iuger profitable. Ces labyrin-" thes, qui messent vos promenades dans les allées confuses & couppées d'vn parterre, ne vous perdent enfin que parmy des fleurs & des odeurs. l'espere, si ia laffe ton esprit, que ce ne sera que pour le conduire à fon repos. L'vnion auecque Dieu est le vray bien de l'homme; donc ce qui rompr fes chaifnes, au-lieu de l'affliger , l'oblige. Ceste consequence est napurellement liée à ce Principe, & partant tout le monde en: void la fuite nesessaire. Refte maintenane de feine connoifere, que les fouffrances & les larmes fons cen heureuses eaux de depart, dons l'amertume sépare voftre cœur des actaches vicientes qui empefchent fea faillies vers le Ciel. Io n'en veux prendre les preunes que d'vac experience , qui est aurant sentible que domageable. La prosperiné que les hommes estiment soute la douceur & le bien de leur vie, a ce mal qu'elle trompe leurs esprits en flotant leur nature : au contraire l'affliction decouure l'inconftance & le peu de valeur de ce qui tasche de les seduire. Toute la Philosophie s'employeroit inutilement pour vous perfuader qu'il n'y a rien d'aymable parmy les Creatures : les fens charmez d'vne faufle douceur qu'ils en retirent dementent les plus folides raifons de la Morale. & font soupconner les meilleurs Maximes d'imposture. Vn. panure cœur se fond dans les delices, & la volonté a'ayant de l'inclination que pour ce qui luy promet de la joye, fe porte & s'y arrefte à aymer ce qui hiy. paroift defirable. Ainfi olle s'endore dans la pourfui-

se du bien qu'alle recherche, ou du moins elle s'amu-

malade, ce n'est pas vne petite faueur de Dieu que l'affliction nous attaque, & au contraire, c'est vn THE OLOGIE, LIVRE II no 99 grand mal-heur d'estre tousiours heureux. Dauid possedoir sans doute de signalez bien-faits de la liberalité de son Monarque. De Pasteur, il l'auoit sait Roy, & d'Ignorant, Prophete; & neantmoins il ne creut iamais sa Muse mieux obligée de luy chanter des Cantiques, que quand il se vid humilié. Ce sut lors qu'il auoita que la Prouidence de Dieu prenoit soin de son salut, & que Danid estoit vn des Amis de son cœur. Il faudroit auoit la douceur & les charmes de sa harpe, pour te dite les sentimens de son ame. Ne prens ce que ie tasche de t'en exprimer, que pour vne legere expression d'yne extase particle & d'vn mouuement, dont le seul esprit est capable.

#### I. POESIE.

E bon-heur de mes sens empossonne mon ame . L'absinthe & le sené nous tirent du tombesus : Si s'ay de la vertu , dou-je ausoir de la stame ? Son esclut est trompeur quoy qu'il paroisse beau.

Le charme du plaisir n'est qu' un fatal bucher, S'il state mes desirs , c'est pour me rendre infame: Le me bruste aussi-tost que i'en veux approcher; Le bon-heur de mes s'ens empossonne mon ame.

Tout ce qui luit à l'ail, ne le doit pas conduire, Vn ardent dans la nuist est un mausaus stambeau; Mon caur sui la douceur qui pretend te seduire; L'absinthe & le sent nous tirent du tombeau.

L'escilat des vains bonneurs veut estre mon vainqueur,

Ie né peux le fouffrir fans meriter du blafine : Eloigne ma raifon leur attraits de mon cœur ; Si i ay de la vertu , doù-je auoir de la flame ?

La chair n'a point d'appas pour une ame immortelle . Ses infames plaisirs sont leure de Corbeau : Mesprise ses douceurs, oppose leur son zele .

#### ERORY AL

L'Idele appuy des ames defolées ( repris-je aufli-I soft ) vous metrez mant de graces & de douceurs dans vos remedes, qu'ils guoriffent les malades en les flattant. Et certes de moy , i'y prens vn tel gouft. que la moindre interruption de vos charmans difcours me donnent plus d'imparience, que l'excez de mon mal ne me caufe de peines. Tourestois puis que vous m'auez appris que j'y dois plustoft chercher ma guerison, que le plaisir, & qu'il vaut mieux qu'vne medecine Toit viile qu'agreable, ie me veux moymelme levrer de la douceur , & mettre quelques falcheux momens dans ces bons interualles, que vous donnez à ma douleur. Je comprens affez que la manuaile fortune nous détrompe des illusions de la profperité; mais comme vous m'auez auerty qu'elle nous leparoit des Creatures, ie desirerois bien voir les liens inuifibles, qui nous y attachent, & comme quoy cette heureuse separation se fait. Ta demande ( repartit la Sapionce ) m'auortit de mettre yn peu plus de jour dans mon discours, & de presser plustost ma pointe fuiuant la methode des Philosophes, que l'artifice & les destours des Orateurs. Cette franchise m'oblige, parce qu'elle me fair connoistre le desir que su as de mes enleignemens. Rends-toy donc attentif, & rafche de suiure ma pensée. Tu as sagement dit que les liens qui arrestent l'homme aux Creatures, sont inuitibles : par-là ie iuge que tu comprens son attache toute spirituelle. On doit distinguer deux sorres d'vnions l'vne naturelle & l'autre morale. Le vulgaire ne connoist que la premiere, & ne s'imagine pas que deux choses soient conjointes, s'il ne void des cordes , des clouds , ou quelque matiere qui frappe ses yeux ; mais les doctes & ceux qui ont la veue delicate, apperçoiuent melme entre les choles léparées de lieu, de certains nœuds, qui les approchent, & vne subtile colle qui les vnit. Et quoy que l'ignorance ne voye

THEOLOGIE, LIVER III. pas des liens que tout le monde sent, il ne faut pas, fur cette mauuaile raison les rejetter , ny croire qu'il vait de l'extrauagance à vouloir persuader le secret. Lors que l'aimant agit fur le fer , & qu'il l'artire auecque tant de violence, nous ne laissons pas d'accorder vne puissante qualité ou quelque substante deliée enere deux, qui est la main cachée de cet insensibleamoureux. Ainsi deuez-vous supposer, qu'il y a quelque chose qui vous attache aux Creatures, quoy que personne ne touche & ne voye ces liens. Et ces attaches font vos defirs, vortre amour, vos complaifances, vostre joye, & ces autres mouuemens de l'ame, qui regardent le bien & le mal sensible. Le desir eire he cour vers son objet, l'amour l'en approche, la complaifance l'y colle, & la joye ly plonge. En vn mot, de vostre part, vos affections sont vos liens. si vous desirez on aimez quelque chose, vous luy estes attachez. Du costé de l'objet la bonté & la beauté sont les cordes qui vous serrent. Et voilà ce qui du Roy de l'Univers fait vn Esclaue plus malheureux, que les criminels de la Galere. Ce n'est pas mon dessein de condamner tous les souhaits & toutes les inclinations de l'ho nme : le sçay trop bien que ce sont des presens de la Nature, ou pour mieux dire, des bien-faits de fon Autheur, qui regardent la commodité & les delices de vostre vie. Il n'y a que leur excez qui merite du blasme & qui foit digne de correction. Dieu par vne haute Prouidence a mis des attraits & de l'amour dans ses Creatures, afin d'en entretenir le commerce & les amitiez. Autrement l'homme n'y treunant pas fes aduantages & fon plaifir, ce qui a efté fait pour son seruice, ne seruiroit plus qu'à son mespris. Vn grand Roy ne s'abbaisse à regarder ses vassaux & fes sujets que par la consideration des hommages qu'il en reçoit; mais comme on blaimeroit vn Prince qui oberroit à ses Laquais, aussi ne peut-on approuuer l'excessive passion que vous auez pour les choses creées. Ce defordre arrive neantmoins quelques fois, & on ne void que trop fouuent , que le Maiftre flatte fon valer. Tun'ignores pas que Dieu a mis l'homme dans le Monde, pour y commander, que les pareix

LA CONSOLATION DE LA

estendent les Prouinces de son Empire, & que tous les Estres sont les vassaux de ce Monarque. Or comme yn seruiteur possede par fois si absolument son Maistre, qu'il perd sa dignité; soit que l'assiduité de ses seruices, la complaisance de ses humeurs, soit que l'effet de quelque charme attire ses bonnes volontez. De mesine, pour ces trois principales causes nous voyons que l'homme qui doit posseder les biens de la Nature, le laisse trop souvent posseder à eux. N'estil pas vray en premier lieu, qu'il y a des personnes qui s'estiment si peu, qu'elles se donnent gratuitement ou du moins se vendent presque pour rien? Ces perits soulagemens que le corps tire des richesses, de la gloire & de la volupté, le commandent auecque tant d'empire, qu'il ne luy est plus libre d'agir en Souuerain, ni de receuoir les seruices qui sont deus à sa naissance. Que ne m'est-il possible de t'eleuer sur cette haute Montagne, d'où le grand Cyprien monstroit toute la terre à son cher Donat? ô Dieu! que tu verrois vnelongue chaisne de forçats, & qu'il te seroit aisé de remarquer la verité de ma proposition. Iettant les yeux dans les Villes, tu apperceurois vne grosse troupe noire, qui n'ayant point d'autre liurée que les formis, n'a point auffi d'autre occupation, que de traisner iour & nuit quelques grains de bled dans leur tas de poussiere, ou de faire vne infinité d'inutiles tours pour les conseruer. Les autres rampent en limaçons dans l'ordure, mais auecque tant de contrainte, que tu les croirois collez de leur baue, où ils semblent auoir quelque mouuement. Et quoy que l'employ des premiers ait le pretexte de la Iustice, ceux-mesmes qui la rendent aux autres, se la refusent, ne pouuans rompre vne seruitude qu'ils nomment injuste. Pour les seconds ( ce sont les voluptueux) bien que la chair les charouille . & rasche de les contenter, ils confessent que leur plaisir n'est pas d'autre nature, que celuy d'vne personne qui se grate. Et neantmoins tu en vertas vn qui file dans le sein d'Omphale; vn autre qui chausse les souliers à sa Maistresse : vn troisiesme qui prend medecine, & à qui la complaisance ouure la veine , lors qu'il se porte

THEOLOGIE, LIVEE PIL. bien vn quatriesme qui donne de l'encens à son Idole, & qui la traite d'immortelle, quand elle commence déja de pourrir. l'ay honte de te dire que Hercule est le premier de ces infortunez esclaues, vn Roy Goth le second, Themistocles le troissesme, & Aristote le dernier. Que si tu portes la veue à la campagne, tu verras des hommes qui courent la poste, trauersent les forests, passent les mers, & qui font milles courses dans le monde. Garde-toy pourtant bien de croire qu'ils n'ayent point de chaisne : leur longe est vn peu plus grande que celle des autres ; mais ils sont liez, & fi tu escoures leurs plaintes, leur attache est beaucoup plus importune, que celle qui est plus courte. Que li tu veux vne deduction plus claire : dis-moy, ie te prie, vn homme qui ne peut aller dans son grenier, sa caue, son verger, ses prez & sa vigne, a-t'il de la liberté, ou plustost n'est-il pas recenu comme ces bestes, qui n'ont point d'autre campagne que l'estendue d'vne corde mediocre ? Celuy que la volupté traisne où il luy plaist, peut-il fuir à son gré? Celuy que l'ambition gouverne, se flate-t'il sans mensonge, d'vne franchife sans contrainte? Mais pourquoy l'homme se laisse-t'il ainsi mettre les sers? l'en ay marqué la premiere cause dans ces cherifs seruices que vous retirez des Creatures, & dans cette aueugle persuasion, où vous estes; que ce seroit ingratitude de refuser vostre amour à ce qui vous consacre son obeissance. En quoy vous oubliés vostre dignité, puis que vous receuez de vostre part auec obligation de retour, ce qui n'est de la leur que l'aquit d'vn hommage deu à vostre excellence. De plus i'ay adjousté, que comme il est des Seruiteurs , qui gagnent leurs Maistres par la flaterie, qu'ils apportent à toutes leurs inclinations; à cause que cet estude complaisant, qui ne regarde que leur fortune, paroift d'abord vn veritable amour de leur personne; ainsi nous voyons que les Crearures, soit par sympathie à vos hunieurs, soit par inclination à leurs propres interests, cherchent de se mettre en credit aupres de vous, par cette officieuse dissimulation de bien-veillance, dont elles surprennent voftre credulité. En dernier lieu i'ay attri-

LA CONSOLATION DE LA bué cette servitude de l'homme aux secrets d'une Magie qui trompe son iugement, pour corrompre sa vo-ionté; non pas que ie vueille dire que les estres sans raison soient capables de cette ruse, mais bien que l'opinion commune leur donnant trop d'estime, elle cause cette illusion dans vos esprits, & vous en persuade le merite. Et à parler fincerement, il n'est pas aifé de se defendre d'vn charme si vniuersel, & d'vne peste si generale. De quelle sagesse faudroit-il estre doué. pour mespriser ce que tout le monde adore ? De quelle hardiesse, pour choquer les sentimens communs? & de quelle force , pour refifter au courant d'vn fleuue, qui se respand sur la pente de vostre Nature? Voilà à mon auis trois fortes raisons de vostre esclauage. qui font les nœuds de cette triple chaisne, qu'on ne rompt pas sans peine, & qu'on souffre tousiours auecque douleur. Il vous reste vne seule difficulté à former sur ce sujet : d'où vient que l'ame qui a des pretentions cternelles . & qui n'est sortie du rien, que pour entrer dans la possession du tout ( ie veux dire de Dieu ) laisse ainsi vaincre ces genereuses saillies qui la portent vers le Ciel ? que si l'esprit s'abbaisse par le corps, pourquoy le corps ne s'esseue-t'il quelquefois par l'esprit ? Sans peine on peut respondre auecque farisfaction à cette doute. C'est une des incommoditez du mariage, que l'espouse suiue toutes les volontez de son mary, & prenne mesme les inclinations de sa manuaise humeur. Et quoy qu'il semble que cette Loy soit injuste, & qu'il n'y ait point de raison d'obliger vne honneste femme d'achepter auecque son douaire & les attraits de son visage, les caprices d'vn homme, il en faut neantmoins passer par-là; dautant qu'il est ineuirable au foible de suiure l'impression du fort, s'ils ont vne attache commune. L'ame est l'espouse du corps, l'alliance qui ne fair qu'vn tout de ces deux parties, serre les nœuds de l'obligation qui l'attire aux aueugles passions, & aux dereglez mouuemens de la chair. On ne peut douter de cela, puisque le corps qui se corrompt, abbaisse l'esprit qui est incorruptible, Voilà d'où viennent les plaintes de ce

grand Apostre, à qui lesus-Christ n'auox pas osté la

THEOLOGIE, LIVER HI. Loy de la chair, quey que par l'abondante infufion de les graces , il l'euft foumis aux mouvemens de l'efprit. Que fi tu defires penetrer plus auant, & connolere ce qui forme dans l'ame cette iniulte necessité d'obeir au corps , & qui luy ofte la puissance de l'esseuer. ic te disay promierement qu'vn efelaue n'en peut deliurer ve ste; & partant que l'esprit estant tont lie au corps, a ne peter le déprétidre des attaches qui engagent la liberté aux Creatures, & qui forcent la relistance. Mais ce qui fait penetrer le fond de cette difficulté, c'est comme i'ay infinué, que nous n'auons de l'attache que pour les objets, pour qui nous auons du desir & de l'amour, & que nous n'aymons & defirons que ce qui nous est connu. Or toutes nos veues & nos connoissances ayans vne forte liaison au fens , & rien ne nous estant connu que par l'œil . l'oreille , le goust , l'odorat , & le toucher , est-ce merweille que l'efprit n'ait point d'amour pour des chofes inconnues; & que le cœur n'elleue pas ses mouuemens hors du fensible, où il est arresté, & par le goust eu'il y treuue, & par le defaut des reconnoissances fpirituelles qu'il n'a pas ? La volonté de l'homme est vne pauure aueugle; fi elle manque de conduite, elle n'a point de mouvement. Il est vray que la Foy vient au secours de l'ame attachée au corps, mais sa reuelarion estant obseure, elle ne communique pas affez de iour pour percer les tenebres, qui luy cachent l'excelfence de son bien. Il n'y a que ceux qui ont déja vaineu la tyrannie des sens, qui soient disposez à voir les fombres beautez de cét excellent objet. Encore est-il dangereux que l'ame n'estant pas tout à fait dégagée de la societé de la chair, elle se tire son propre bien au defaut du sens, & forme vne idée imparfaite de ce qui est tout parfait. En quoy elle souffriroit vne plus dommageable imposture que l'œil, qui iuge toures les couleurs jaunes, s'il est malade de certe couleur. C'est ce qui a fait la manie de Manez & de tous ceux de sa secte, qui se sont imaginez vn Corps divin ou vn Dieu corporel. Parce que leur esprit opprimé fous la chair, ne pouuant tien conceuoir au dessus de fon impureté, donne de l'encens à ses feintes, au-lieu

d'adorer son Createur. Si tu veux maintenant comprendre la durée de ces chaisnes & l'injustice de leur violence, tu le pourras par cette confideration : que l'homme estant composé d'esprit & de corps, il seroie bien raisonnable, que la plus basse moitié de luymesme suivist les essans de la plus haute, ou du moins qu'elle ne le traisnast plus dans ses im fections. Pour produire vne preuue sur ce sujet, qui soit de l'intelligence du Peuple, il me plaist bien de te faire our les plaintes d'un de ces captifs d'eux-mesmes. Ce seront celles de ce grand Disciple à qui i'ay communiqué les plus claires lumieres de ma science, & que i'ay esleué dans ma chaire, pour l'instruction de toute l'Eglife. Incomparble Augustin! tu as senty la contrainte de ces lacets; au moins ne sçauroit-on te couu ir au soupcon d'impatience, si tes soupirs ne sont pas vne preuue de ta douleur. Ce genereux Esclaue touché de sa trop longue & trop injuste servitude, aprés auoir parlé des empeschemens de s'vnir à celuv qu'il connoissoit pour son vray & souverain bien. adjouste : C'estoit-là l'vnique sujet de mes soupirs. arresté à cette vaine occupation, non pas auec vne chaisne de ser, mais par ma volonté beaucoup plus dure que ce metal. C'estoit la matiere dont mon ennemy inuifiole auoit fait les menottes, dont il m'attachoit; dautant que d'yne mauuaise volonté naist vne opiniastre conuoitise, & pendant qu'on se relasche honteusement à la conuoitise, il se torme vne coustume, de la coustume se fait vne necessité. Tout cela comme autant de chaisnons & d'anneaux (ce qui m'a obligé de nommer mon desastre vne chaisne) me tenoit captif dans vne insupportable contrainte. Four ce desir que vous m'auez inspiré de vous seruir, & de me consacrer entierement à la poursuite de la vraye joye (qui n'est autre que vous mon Dieu) il n'estoit pas encore assez fort pour vaincre ces premieres inclinations, que tant d'années fortifioient. puis ayant expliqué le combat de deux volontez en foy , pour marquer l'effort d'vn captif, qui veut rompre son attache, il continue. Les pensées que i'auois de me porter à vous, estoient semblables aux esforts

THEOLOGIE, LIVEE III. de ceux, qui taschent de se leuer, & qui apres s'eftre mollement tournez dans leur lit, s'y laissent vaincre par le sommeil, Et quoy que les veilles soient preferables au sommeil, souvent neantmoins le paresseux marchande de quitter le lit, & bien qu'il sçache qu'il eft grand iour, vn certain engourdissement l'attache sur le duuer, & le contraint d'y demeurer aprés le iour. De la mesme sorte le scauois bien qu'il eust mieux valu suiure les attraits de vostre amour, que d'obeir aux mouuemens de la passion. Mais si la genereuse resistance de l'esprit m'agreoit & taschoit de me faire vaincre, les flateries de la chair charmoient & lioient mes desirs. Ie disois bien tout maintenant. attendez yn peu; mais ce tout maintenant ne s'auancoit iamais, & ce tout à cette heure ne venoit point, & ce moment duroit des années. Pauure miserable, helas qui me déliurera de ce corps mortel ! si non vostre grace, mon Dieu! par les merites de Iesus-Christ mon Seigneur! Te semble-t'il qu'on puisse rien adjouter pour faire voir la tyrannie de l'affection, qui nous attache aux Creatures ? certainement, ou elle est inexplicable, ou ces paroles l'expliquent. Tu luy auras l'obligation d'auoir voulu estre l'interprete & l'exemple de ces conuulsions, que le cœur ressent lors qu'on luy rend sa liberté. Que si tu veux peser ses derniers mots, tu apprendras que la seule grace du Sauueur fait cette heureuse separation. Mais pourconceuoir ce Mystere, remarque que nous pouvons distinguer deux fortes de graces . I'vne qu'on doit appeller la grace de Dieu, dautant qu'elle consiste dans la communication d'vne chose qui leur est propre : l'autre qui appartient à lesus-Christ entant qu'homme, parce que c'est la participation d'vn mal, dont la Diuinité ne se treuue capable que dans le commerce qu'elle a auecque vostre Nature. Or ie ne veux pas nier que nostr grand Dieu ne peut retirer l'homme de l'attache vie cieuse qu'il a aux Creatures, s'il agreoit de luy mon-trer le veritable objet de ses amours. Ie scay trop bien que cette immobilité qui arreste les Saints à leur bon-heur, vient de ce que cette felicité les rauit si puissamment, que rien au dehors n'est capable d'of-

LA CONSOLATION DE LA frir à leur esprie des biens, qui ne soient dignes de mespris, comparez à l'infiny, dont ils ont la parfaice jouillance, O que vous quitterier bien-toft la terre . si les richesses du Ciel vous estoient connues? La pierre ne presse pas sa descente vers le centre anecque tant de diligence, le feu n'a point d'élans qui me peuffent ferpir de comparaison, & coutes ces skillies, qui portent le fer à l'Aimant, & les choses legeres à l'Ambre, ne sont que des langueurs pesantes & des mouvemens endormis, pour exprimer le transport qui vous rauiroit à Dieu. Mais il reserue cette heureuse violence pour l'autre vie , où la necessité de vostre beatitude leruira de recompense à ces actions qui doitent estre libres en leur principe, pour en auoir le merite dans leur valeur. C'est donc aux graces du Sauneur de faire ce souhaitable diuorce de l'homme auec les choses fensibles, & de rompre les liens qui tiennent son ame captine. Mais qui sont ces graces? ie l'ay déja insinué : c'est la perce des biens & des plaisirs, l'eclipse des honneurs & de la gloire, la ruine des amitier & de la fortune, la souffrance des peines & des opprobres. Ce font-là les seules richelles de l'homme-Dieu. yould le cher chresor de son cœur, & les delices de sa mourante vie. C'est donc de ce fond qu'il doit tires les faueurs de ses Effeus, & les graces qui les doiuent attiter à son Empire. Ah douces participations des amercumes de lesus, honorables ignominies de sa Croix, riches pauurerés de sa misere, delicieux desgousts de son fiel, que vous meritez de desirs & d'amour, puisque vous retirez les hommes des chaisnes & des fers qui les oppriment! On pourroit autoir du doute de cette verité, si on n'auoit l'experience presque de tous ceux qui polledent les, fruits de la vraye liberté. Celuy qui t'a fait comprendre les peines d'vn cœur engagé aux biens perissables de cette vie, te peur satisfaire sur le projet & le progrez de sa déliurance. Ne se souviens-tu point d'auoir leu, que le moyen dont Dieu se seruit pour le gagner à sa grace, fut de l'affliger de ses peines. Vous estiez (dit-il) au dedans de moy, & par vne bonté qui n'est conceuable qu'à ceux à qui elle est sensible , rom detrempier mes

THEOLOGIE, LIVE III. joyes d'amertume, & auec vne misericordiense riqueur, vous me remplissiez de miseres & d'angoisses. Pour ce bien-fait mon aimable Sauveur! ie veux auoir d'immorrelles lottanges, puis que ie vous ay d'eternelles obligations. Cét aueu solemnel d'yne personme si absolument engagée au monde, te pourroit persuader sans contredit, que la grande & generale mechode de Dieu pour attirer les hommes, c'est de feindre qu'il les rebute. Renouuele vn peu ton attention, pour suiure mon discours. Il n'est point de plus puilfant remede pour nous déprendre d'vn objet, que de le dépouiller de tous ses attraits qui luy fournissent son amorce, ou de monstrer clairement, que ce qui paroift yn bien dans la Creature, n'est qu'vne erreur dans nostre pensée. Pour guerir vn malade d'amour, y a-t'il rien de meilleur que de luy rendre ses yeux . & luy faire voir qu'il n'aime que du fard & du plastre. Quand on aura ofté vn pied de patins à cette riche raille, que sa teste n'aura plus les ornemens; quand elle sera dépouillée de son or & de sa sove, & qu'on luy aura arraché cét yuoire qui jaunit dans sa bouche, pourra-t'on treuver vn homme affez insensé pour aimer vne naine, & vn cherif refte de femme, qui n'est qu'vn peu de plegme caché sous vne peau delicate ? Voilà ce que Dieu fair contre vn cœur qui est sourd à ses semonces & rebelle à ses volontez, voyant que ces petits ombres de bien, qui sont dans les Creatures. font vne si criminelle diversion de vos amours à son desauantage, ou à parler plus veritablement, au preindice de celuy qui se laisse tromper. Quoy ( dit cette adorable Majesté) faut-il qu'vn peu de richesses faise mespriser mes thresors, & que ce que l'ay mis dans Por & l'argent, pour seruir l'homme, le corrompe? Procez, perces, malheurs ! renuerfez certe famille, ruinez ce Palais, desolez cette Prouince; que la pauureté m'amene cet insolent à l'hospital, & que pour rant de debtes, la misere l'execute insques à sa chemise. Se peut-il faire qu'vne beauté si legere que celle d'vn visage, donne du dégoust de mes perfections infinies? vn peu de couleur & de proportion l'emportera-t'il für vne Essence eternellement adorable? Maladies ìiii.

LA CONSOLATION DE LA effacez ces joues, aueuglez ces yeux, couppez ce front, retirez cette bouche, & de toutes ces belles apparences faites vne horrible figure. Peut-estre que la complaisance des Creatures flate ce cœur, & que pour conseruer vn amy, il ne se soucie pas de perdre son Dieu. Ie veux que le foupçon attaque cette intelligence, que la jalousie la trouble, que l'infidelité la trauerse, & que le dedain la dissipe. N'est-ce point la vanité qui me rauit les hommages qu'on doit à mon excellence. confusion, mesdisances, hontes, mespris! ternissez ce faux esclat , qui ébloiiit & n'esclaire pas ; abbaissez cet orgueil, qui enfle l'homme, & qui ne l'éleue point. A ce commandement de Dieu, vne grande fortune se renuerse ; ce qui auoit attiré vn nombre infiny d'idolatres, n'a plus que des Mocqueurs; cette beauté que l'on confideroit auec admiration, n'est pas seulement regardée auec indifference : la cause de tant de desirs embrasez deuient par vn changement fort leger, l'obiet d'vne auersion inuincible. L'esclat de ces grands honneurs se perd; ce qu'on auoit porté iusques au plus haut du Ciel, n'a pas mesme place au fond des abysmes. Le pauure cœur ne treuuant pas dans ce qu'il aimoit ses qualitez d'attache, n'y repose plus. Que s'il ne rencontre pas la contrainte d'vne prison. où il paye auec vsure l'interest des petits contentemens qu'il en auoit tirez, il ne faut point douter au moins qu'il n'y soit sans plaisir & sans complaisance: dautant que l'vtile & l'agreable estant l'vnique motif de nostre poursuite, si on les separe de l'objet qu'on aime, on ofte au cœur la fin de sa recherche . & en suite le principe de son action. L'aduersité est donc vn Maistre qui nous apprend que les choses sensibles n'one rien d'aimable, ou si elles possedent quelque aduantage, estant beaucoup plus messées de mai que de bien , elles sollicitent moins le desir qu'elle ne prouoquent la haine. Et pour ne rien déguiser, si les hommes se donnoient loisir de considerer les seruices & les incommoditez de ces bigeouts aufquels ils prostiruent leur amour; si leur consideration estoit serieu-

fe , leur feruitude feroit courte. Regarde, ie te prie la fortune , par ce qui paroist de plus esclatant en ses fa-

THEOLOGIE, LIVRE III. neurs. Ces grandes dignitez ne sont-ee pas des cordes & des chaisnes, qui pour estre d'or & de sove, ne laissent pas de vous rauir la liberté? Vn homme qui en est charge, se possede-t'il soy-mesme ? s'il est Juge . le moindre Artifan a droit fur fon fommeil & fur fes veilles : à peine a-t'il pris son repas qu'il perd son repos. On luy vient dire mille petites nouuelles; l'vne le plaint qu'on luy a dérobé des choux ; l'autre qu'on luv a ensorcelé vne chevre; ce troisiesme qu'on a remué d'vn poulce, les bornes de son champ, & vne infinité de semblables querelles, à qui vostre sottise donne le nom de grandes affaires. S'il est Gouverneur de Prouince, le voilà attaché comme vne araignée au centre de sa toile, pour espier de tous costez ce qui pourroit en troubler la tranquillité. Pendant qu'il trauaille aux asseurances de la paix d'vn portefaix, & d'vne lauandiere, il perd la sienne : tellement miserable par son propre bon-heur, qu'il ne sçauroit goûter le cotentement que ses soins procurent aux plus malheureux. Ne croyez-vous point que la condition des Roys & de ces souveraines Puissances, qui commandent aux ames, soit exempte de cette contrainte ? Plus ils ont de grandeur, & moins possedent-ils de liberté. Ce grand esclat qui les enuironne, les decouure à tout le monde, & fait qu'ils ne conseruent pas la liberté de leurs moindres actions. Leurs paroles, leurs gestes, leur mine, leur contenance, leurs regards sont examinez de leurs moindres sujets : s'ils font bien, ils s'acquittent de leur deuoir: s'ils font mal ils ont ce déplaisir d'auoir leurs Valets & leurs Laquais pour Censeurs & pour Juges. Ie ne dis rien des craintes, des jalousies, des soupcons & des deffiances que les caresses de leurs plus affidez donnent à leur esprit. Le glaiue qui menace leur teste, n'est pas toûiours soustenu, mesme d'vn foible filet. En vn mot, iamais ils ne sont exempts des inquietudes, qui léur font apprehender la cheute, que lors qu'ils sont au bas de leur rouë. Il arrive fouvent que la grande foule de ce perpetuel flux d'affaires, où viuent les Princes, diuertit leur esprit de cette pensée; mais en fin vn moment de repos dans cette agitation continuelle, & la

ER CONSCERTION DECK moindre relatche de leur oblession, fait auoiier aux plus idolarres de la fortune, que les choux & les laictuës de Carunte ont vn goust, qui manque aux delices de Rome. Youlez-vous qu'vn homme soir riche. il est mal-heureux : Car sans soupconner remerairement que son bon-heur vient de la misere d'aurruy. & que les thresors sont des larcins publics; qu'il a des gertes, parce qu'il les a raujes à vne pauure vefue; qu'il possede des maisons, parce qu'il en a chasse des Orphelins; que ses commoditez viennent du deshonneur de la famille, & que pour auoir de l'or & de l'ar. gent, il a vendu ses filles & fa femme. D'eft-il pas yray que tous ces grands biens font des chaifnes qui le captivent, des aydes qui luy facilitent le mal, & d'éclatans Demons qui le poussent à sa ruine ? Iamais il ne sera iuste qu'il ne soit pauure : pour lux donner du repos, il luy faut ofter la caufe de fes veilles : pour le déliurer de ses peurs & de ses frayeurs , il luy faut gauir fes diamans & fes perles. Fandis qu'il luy reftera de l'or ,il craindra tonfiours d'auoir enfermé quelqu'yn dans fes facs auec fes piftoles, il regardera par le trou de la serrure, s'il n'y a point de voleur dans fon. soffre ; il se leue par quatre fois dans vne seule nuit, pour voir si vue porte qu'il a fermée luy-mefme de stois verroux, ne's'est point ouverte. Vne fouris dans la paillasse luy persuade que sa maison est plaine de brigans. Le Ciel menace-t'il de pluye ou de gresle, il a toufiours les yeux fur fes champs & fur fes vignes. Dauantage ce n'eft pas affez de se tourmenter des acgidens dont il voit les presages, la crainte luy fouleue des tempeftes qui ne seront point; vn torrent qui n'aura iamais vne goutte d'éau, entraisne sa maison; le naufrage abifme sa marchandise, bien qu'elle foie dans sa boutique. Et ainsi , l'amour qu'il a pour les sichesses, luy donne des imaginations, qui chaftient sa conuoitise. Ie ne parle point d'vne personne sur qui la volupté s'est acquis du pounoir ; d'elle plus que de tout autre, il est vray de dire, que si elle a de l'amour, elle a vne attache. l'ay pitié de la gefne que souffrent ces insensez, & horreur de la tyrannie de

selles qu'ils adorent. Une seule de leurs paroles ne

THEOLOGIE, LEVILE III. Feur appartient plus ; on examine la contenance de ce pauure fou vn foupir est suspect de grahison . quov qu'il foit sans dessein; s'il regarde sans congé, ce ne fera pas fans punition. Ce n'est pas assez que la pasfion possede son cœur , il faut que la flaterie corrompe son iugement ; il y obligation d'estudier des mentonges, pour déguiser les defaux. Si vne Maistresse est farouche, elle est graue ; si elle a vne humeur dissoluë, elle est gaye; vie-t'elle de dédains, elle epreuue; si elle rebute, elle chastie. Et pour faire d'vn Esclane vn idolatre, le poil que la vieillesse ou la maladie luv arrache, doit tenir lieu de reliques; il faut conseruer les ordures du nez & de la bouche, comme yn precieux baume & de la ciuette. Et puis vous vous plaindrez ( petits hommes ! ) si l'on vous déliure de cet elclauage, & vous n'adorerez pas la bonté de Dieu. qui vous ofte vos chaînes, en vous oftant vos amours, vos biens, vos dignitez, & vos richesses. Ah que e'est grand bon-heur d'estre miserable. Tu comprens, ou ie me trompe, que ce que vous appellez improprement desastre, sont de douces faueurs du Ciel & qu'yne main qui vous blesse, vous guerira, puis qu'elle coupe ce qui vous attache. Ie finirois icy ce discours. fi ie n'estois obligée de te faire voir à l'auantage de Paduersité, une separation bien plus delicate que celle dont ie t'ay entretenu. Il n'eft point de Metaphysique qui fasse des precisions si deliées; mesme cet entre-deux qu'elle treuve dans les Essences toutes simples & spirituelles, n'à point de traits plus minces, que celuy qu'elle opere dans l'homme, lors qu'il se diuise de soy-mesme. Il n'appartient qu'à Dieu qui est le premier principe de toutes choses, de s'en establir la derniere fin : & en fuite , il eft feul de tous les eftres, qui doit auoir de l'amour propre, & qui puisse terminer ses actions à son Essence. Tous les autres avans des natures sujetes & inferieures, sont obligez à quelques rapports & à certains ordres, qui les dresfent aux estres plus parfaits. Ainfi l'insensible se rapporte au fens, celuy-cy à la raison, & la raison à l'intelligence. Ainsi toutes les Creatures regardent l'homme comme la fin de leur estre, faisant leruir ce qu'el-

٧j

114 LA CONSOLATION DE LA les possedent de biens & de commoditez à ses besoins & à ses interests. Et l'homme se doit entierement referer à Dieu, & en soy rejoindre toute la nature à la source d'où elle est écoulée ; afin de reduire le nombre à l'vnité, & par cette vnion & cét approche, conseruer ce qui se perd dans l'éloignement par la diuision. Mais il arriue tout autrement, parce l'homme qui est si rigoureux dans l'exaction de ses droits, se tend fort negligent en l'acquit de ses deuoirs. Et bien qu'il ne puisse souffrir que ce qui luy doit de l'hommage, le retienne, il s'oublie de rendre à Dieu ce que son excellence & ses bien-faits exigent de sa reconnoissance. De plus l'amour de soy-mesme qui luy est naturelle, deuient propre, & par le rapport qu'il fait de toutes choses à son service , & par l'arrest de ses actions à sa personne, il s'establit sa fin , comme s'il estoit luy-mesme le principe de son estre. Ne crois pas qu'il soit inutile de te découurir la naissance de l'amour propre, dont le funeste progrez va de l'estime du rien au mespris du tout, l'entens de l'homme à Dieu. Amour propre, ou à parler plus proprement, haine cruelle, qui attache si fort l'homme à l'homme, qu'il ne pense qu'à soy, n'adore que son merite, n'aime que les commoditez & ne cherche que ses aduantages : adherant à soy - mesme auec vne colle si forte & vn glu si subtil, qu'il est autant difficile de le separer, que malaisé d'en reconnoiftre la soudure. Il n'est rien que l'affliction qui puisse rompre cette attache, & treuuer la joincture où vous tenez si fortement à vous-mesme. Et cela se fait premierement, par la ruine de ces biens exterieurs qui nourrissent vostre flame, & par les ennuis qui émousse nt le goust de vos delices. De sorte que l'homme n'ayant plus dequoy se remplir, il se vuide de foy-mesme, auec vn degagement si parfait, que du defir & de l'ambition d'vne vie immortelle, il pafse au mespris de la mort, souhaittant de finir des langueurs qu'il ne peut contenter, & perdre des ennuis qu'il ne sçauroit guerir. Que ne m'est-il possible de produire tous ceux que la mauuaise fortune a deliurez de ce Tyran ? tu reconnoistrois sans doute la puissan-

THEOLOGIE, LIVRE III. ce de ce remede, par la malignité du mal dont il guarantit. Tu verrois comme insensiblement elle les 2 fait passer de l'amour à la haine, & d'vn estude importun des aises de l'homme exterieur à l'innocente recherche de sa ruine. Mais il n'est pas necessaire d'en parler plus long-temps à vne personne qui toute sa vie a estudié ses artifices, & combatu ses inclinations. Tu en scais la nature, il reste seulement d'en considerer les ingenieuses sotises : ie n'ay garde de te priuer d'vn plaisir qui sans doute, te peut recreer, s'il ne te peut instruire. Peut-estre te souviens-tu de ce que l'Antiquité feint de Narcisse : ce mal-heur que la Fable depeint dans sa mort, est vne parfaite image de l'amour propre. Represente - toy donc ce pauure Chasseur aupres d'yne fontaine, & te rends attentif à son discours : il te veut soulager de l'ennuy qu'vne attention trop tenduë t'a sans doute causé.

### II. Poesie.

Ous qui de vos beausez vous faires des Idoles Pour vous faire la cour; Apprenez les effets des dernieres paroles D'une derniere amour.

Echo Nymphe des bois n'assoit pas veu Naveisse, Qu'elle perdir son cœur, Et tas cha de gaigner par quelque bon office, Celuy de son viainqueur.

Heureuses si dessors n'estant plus qu'une bouche, Elle n'eust point eu d'yeux, Pour voir ce vain objet qui maintenant la touche D'un regret odieux.

Main estant toute d'yeux pour ce Chasseur aimable : Au temps de son erreur , Son corps n'est plus que voix dont le cry pitoyable Accuse son mal-heur. \$56 LA CONSOLATION DELA Le superbe mesprin qui l'ausis entragée, Ne tromble pas ses seus entragée. Lusquez à l'aublier du soin d'estre vangée. Parces pitenz accens.

Que l'objet de ses voux ( dis ceste folle Amante)
Puisse tousseurs fuir;.
Que sa legere humeur seis seulement constance,
Asia de te hair.

Tous aupres de ce lieu coulois une fontaine, Dont les parlantes eaux N'ausians comers le bords de leur foconde veine Que pour les arbri feaux.

Le ruisseau murmurant semblois dire à Narvisse: Vieus reposer ser : l'ay assez de mes eaux, agreant mon service, Pour noyer ton soucy.

Ne crains pas la chaleur, ce lieu femble affer fombre, Pour te messre à connert: Ie croy que le Soleil fe peut cacher à l'ombre Sous ce feuillage vord.

Si tu veux estre seul , & que ma compagnie T'apporte de Pennuy , Pour ne point offenser l'humeur de von genie . Tiens voilà que ie suy.

Narciffe fe cacha pour foulager sa peine, Deffou un arbriffeau, S'exposant au zephir, dont l'agreable haleine Ionoit auecque l'eau.

Contemplant ce bean ieu, il se mira dans l'onde Du cristal qui glissit, Et vi d en se vojant la beauté de ce monde, Que seul il cherissit.

La verité d'un corps paroissant dans l'image ..

THEOLOGIE, LEVES IIL

Il syma ses attraits . Et laiffa furmonter fon orgueilleux courage

A de si foibles traits.

Rien ne pounoit partir de cette main sçamante. Qui forma Cupiden .

Qui ne cedajt aux traits de la beaucé florante Que vidce Corydon.

Le bronse à qui Myron douns jadu la vie . N'anait rien de fi bean; Et mesme le Crestou fut trafpeffe d'annie . Sil eust ven ce tablean.

Aussi nostre Chasseur ayans ven coste face. i en fuß abufi; Et bien que ce ne just que l'ombre d'une glace . Il en fust embrase.

Narciffe ! c'en est fait , ta volenté captine N'a plus de liberté :

Mau ne crains pas d'aimer, puifqu'aimant cette rines. Tu theru ta beauté.

Admirant ce portrait , toy-mefme in t'admires .. Two veis , s'il oft beau; Et si tu veux laisser les flats où su se mires. Ce n'eft plus que de l'eau.

Ce visage pourtant te dois bien eftre aymable. Son menite eft le tien;

Si tu te crou heurenx, il n'aft pas miferable . Ton bon-heur est le sien.

Ne luy refuse pas es que sa bien-veillance Luy peut donner de prix : Si tu l'estimes peu , ton ingement l'offence ,... Son blasme est un mespru.

Cest perdre mon discours que d'exciser Nareisse A fe mestre en profen.

118: LAICONSOLATION DE LA Puu qu'il n'est plus desia libre dans le service, Qui sorce sa raison.

Pensif aupres de l'eau, dont il est idolàtre, Il va tout à l'entour, Et voyant son portrait il s'amusé, folastre, A luy faire l'amour.

Il se panche dessus, il y colle sa bouche, Asin de l'embrasser, Mau aussi-tost il sent que le stouche, L'a pense tous glacer.

Il adoucit ses yeux, il polit son visage, Corrigeant sa rigueur, Et l'aymable ruisseau luy monstre dans l'image Vne mesme langueur.

S'il espanche des plours, il espanche des larmes, Et semble l'asseurer. Qu'ayaus dessu le front l'esclat de tant de charmes, Il les vous adorer.

Narcisse ne fait rien , que cette vaine Idole N'imite dedans l'eau ; S'il s'eloigne , elle suit, s'il e approche , elle vole , Paur quitter le ruisseau.

Enfin ne pouuant pas ni foulager fa peine , Ni fouffrir fon tourment , Il tafche de tromper , parlant à la fontaine , Son cruel mouuement.

Agreable sujet du paresseux supplice , Qui me fait mal-heureux ; Si tu me veux hair , n'vse point d'artisice , Pour m'estre rigoureux-

Peut-estre mon transport se rend illegitime,

Parce qu'il est amer?

Certes si mon amour peut passer pour un crime,

Cesse de soupirer, Chasseur trop veritable! Modere ton ardeur,

Modere ton aracur,

La neige de ce teint montre qu'il eft capable.

De sa seule froideur.

A inger des attraits qui parent ce visage, Le Ciel fait son tableau;

Mau la raison conclud de son humeur volage . Qu'il est sils de cette eau.

Laisse, laisse l'amour d'une beausé glacée, Que le soin de guerir Decouurant son erieur oste de ta pensée Le soin de l'acquerir.

Veux-tu donc inhumain t'abandonner toy-mesme? Tu te perds maraison, Regarde ce ruisseau, son onde deuient blesme

Vou-tu pas qu'il se plaint , vou-tu pas qu'il murmure De ma legereté ? Ne crains point cher objet ! par toy-mesme ie iure

De ma sidelité. Eloigne de ton cœur les cruelles allarmes Que te donne ma foy:

De voir ta trabison.

Rien ne seauroit iamau ( quand i aimerou tes larmes ) Me separer de toy.

Quoy in me tends les bras , & quistes la demeure De ces palais flottans; Sans doute tule fau de peur que ie ne meure , De Jouffris filong-temps.

Inconflant tu me fuu, & laisses dans mon ame Ta seule cruauré, Tu feignou de bruster, & tu n'as de la stame. Que la legeresé, Que ton visage feint marque bien l'inconftance D'voe veine emisié? Si-toft que le Soleil retient son influence. Il se cache à moitié.

A-dien donc cher ruisseau qui faisou mes delices, A-dien mon cher sommens, Ie prens congé de vous somhaiteables supplices, A-dien man dann Aimane v

Quoy in reviens à moy recompensant ma plainte Du bien de te revoir? Si tu s'estou caché, ce n'essoit que par seinte, Pour touter mon deucir.

Tu le du , se l'entens , non pas de ton langage , Mais du cliu de tes yeux ; Ie te voy bien parler ; mass se n'ay pas l'usage De la langue des Dieux.

Ie veux croire pourtant que cette humide fource Glace sa paffien . Et s'apprens à fuir d'une eternelle courfe , Ma chafte paffien.

Mais certes la raifen accuse ten courage De m'amoir offensé; Et moy pour me venger, s'ausuie en ten image Que s'aime un insensé.

On dit que l'amitié naift de la ressemblance, le suis semblable à toy, Accorde à nostre amour l'esset de sa puissance, Te transformant en moy.

Les Nimphes mont appris que s'estois destrable A leurs chastes amours : Ie suis de leur auis , car leur sin miserable Approune leur discours.

THEOLOGIE, LIVER III. Et voyant dans tes traits les traits de man vifage.

Et mes yeux dans tes yeux . Le croy fans me flatter eftre un parfait enunage

Du pounoir de nos Dieux.

Sa voix n'en pounois plus, quand sa mourante vie Se confondit dans l'eau . Laiffant son trifte corps sujet à son enuie Cheor four un arbriffeau.

Neansmoins ce beau corps coula dans la fontaine Par les feux de l'amour, Et Narciffe veulut de ce lieu de sa peine, Faire fon beau fejour.

Depuis le riche flot de cette amoureuse ende S'unit à ce metal . De qui les qualitez, font voir à tout le monde Le monde en un criftal.

La glace du mirpăr retient si bien ampraints La vorte de cette cas . Qu'eny void aussi-bien son image depeinte Comme dans un tableau.

Et de là vient aussi la charmante folie Qu'on ne peut se mirer . Qu'on n'ait à mesme temps l'ame tente remplie Du foin de s'admirer.

### III. PROSE.

E doux concert flatoir encore mon oreille, lors uque l'addressay cerre priere à la Theologie. Sainse Maistresse des vertus i il m'est aussi difficile de taite ma satisfaction, que de l'exprimer : vostre discours rauit toute ma raison, & l'incroyable douceur de vos paroles charme encierement mes ennuis. Il n'y & rien d'asseuré au monde, ou il est vray, que l'aduersité nous separe de nos manuaises affections : i'ay mon

LA CONSOLATION DE LA experience là-dessus, & celle de beaucoup de personnes. Et certes il me souvient, qu'à mesme que mes ennemis me persecutoient, il me sembloit que mon cœur se rejettoit auec joye des objets dont il auoir fait autresfois la recherche auec ardeur. Ton obseruation (me dit la Sapience) vaut bien vne de mes meilleures preuues : Car ourre la persuasion qu'elle met dans ton esprit, elle rend la liberté à ton ame. Mais scais-tu pourquoy cette heureuse deliurance arrive. lors que vous estes accueillis de quelque disgrace? Il me semble ( repris-je aussi-tost) que cela arrive. parce que l'affliction respand des dégousts sur les choses qui nous sont agreables; ou bien parce qu'elle nous ouure les yeux aux impostures qui nous rompent. En quoy ie remarque que nostre grand Dieu vse de la douceur de ces Meres, qui pour potter leurs perits à de plus solides viandes que le lait, frottent le chicheron de leurs mamelles, de quelque liqueur bien amere. On peut adjouster, que dans l'attaque des souffrances il se fait vne suspension de nos fausses joyes, pendant laquelle nostre raison decouure les defauts de son objet, & se premunit dans ce bon interualle contre ses nouveaux charmes. O que tu es heureux ! mon cher Nourrisson (s'écria cette auguste Deesse) de comprendre ces importantes veritez ! n'estime pas pourtant que ce souhaitable dinorce soit le plus considerable effet de l'aduerfité. Ce n'eft pas affez qu'Ifrael compoisse la misere de sa condition, que Ioab regarde l'embrasement de ses bleds, que l'Enfant prodigue sente sa faim ; il faut que ce pauure peuple sorte d'Egypte, que ce Capitaine coure au Palais d'Absalon ,& que ce Fils débauché reuienne à la maison de son Pere. Ie veux dire, Celestin ! que ce seroit peu si l'affliction n'unissoit l'homme à Dieu, apres l'auoir heureusement separé des Creatures. Et c'est ce qu'elle fait parfaitement, dautant que nostre volonté ne poullant arrefter ses inclinations au vuide, ni se terminer à la priuation de son propre bien, elle s'élance vers le Ciel, où l'entendement luy en monstre le sejour. Et quoy qu'elle ne s'y porte pas auecque le mesme aueuglement que le feu, elle y vole auecque la mes.

THEOLOGIE, LIVRE III. me propritude, & s'y joint auecque des liaisons beaucoup plus fortes. Mais souviens-toy de la distinction, que i'ay proposée au commencement de mon discours, & que mon dessein n'est pas de feindre vne vnion substantielle de Dieu auecque l'homme affligé. Cette faueur s'arreste en Iesus-Christ seul , bien qu'elle se puisse estendre à toutes les autres Natures. De mesme quand ie dis que l'aduersité nous approche de nostre souuerain bien, ie ne pretens pas aussi donner des bornes ni de l'estendue à vne Essence, que son vnité tres-simple met dans les moindres atomes, sans l'y enfermer, & que son immensité respand hors de toutes choses, sans l'en exclure. Ce n'est pas à tire d'aisles ni à course de cheual, qu'on s'approche de celuy qui est present à tout : le carrosse & la poste ne seruent de rien , pour faire le chemin qui nous mene à Dieu. Celuy qui est immobile, ou qui n'a point de pieds, va plus viste que ceux qui courent, s'il connoist & aime dauantage. Or tu dois remarquer, mon cher Disciple! que la mesme chose qui nous auance vers nostre Dieu, nous y conjoint; d'où il faut recueillir que si la connoissance & l'amour sont les demarches de vostre ame, elles sont conjointement la colle de de vostre cœur. Que si les souffrances de certe vie vous pressent d'aller à la veritable source du souuerain bien , & qu'elles vous y vnissent parfaitement, n'aurez-vous pas dans cét heureux effet de quoy cherir sa triste cause? Pour proceder auec vn ordre naturel, il faut premierement parler de la connoissance, & en suite nous viendrons à l'amour. Comprens bien mon raisonnement. Vn ancien a sagement dit, que la prosperité traisnoit inéuitablement ce malheur, qu'elle couure les yeux de l'hoinme d'vne obscurie tres-épaisse. Il veut sans doute infinuer, que celuy qui iouit roufiours d'vne riante fortune, est tellement aueuglé de ses joyes, qu'il ne voit iamais les belles lumieres de la verité, semblable à ces oyseaux d'engrais, que l'aucuglement & les tenebres nourrissent dauantage que le grain & la paste, Certes on ne sçauroit nier, que Seneque n'air dit vn bon mot, quand il a parlé de la sorte; mais on ne dois pas aussi croire, qu'il ait

LA CONSOLATION DE LA porté la penfée infques à la premiere verité, qui conte seule vous peut doucement occuper, & faire le delicieux objet de vos recherches. Es neantmoins il n'est que trop asseuré que le perissable bon-hour des fens & de l'homme exterieur empesche l'ame de voir fon Dieu en veue, & d'effre l'vnique sujet de vos techerches. Voilà. si ie conjecture bien.ce qui fait qu'va grand Saint, nomme l'aduerfité le moven de rreuver les choses diuines, ou si vous me permettez de parler comme luy, le Repertoire & l'Ephemeride de Dieu & de ses grandeurs. On treuve Dieu dans la souffrance, dautant que l'esprit de l'homme ne pouuant estre fans application, il se dresse sur les ruines de ce qui le retenoit, à la poursuite de celuy qui le peur pleinement satisfaire. Il le treuue là comme Createur, par cette solide reflexion : qu'il ne doit auoir dependance dans le principe de son estre, que de celuy qui luy en continue la jouissance. Il l'auoue pour cosernateur de sa vie, apprenant de sa propre experience que toutes les Creatures en conjurent la ruine. Il reconnoist. clairement de l'infuffisance de tous les biens la terre qu'il est tout seul son precieux thresor. Il void dans la perce de ses honneurs & l'écoulement de ses plaisirs, du'il ne doit point chercher de gloire ni de contentemens, hors de celuy qui est la gloire des Bien-heureux, & les chastes delices des Anges. Il apprend de l'inconstance de ses amitiez, que Dieu est ce fidele & constant Amy, que la fortune ne peut ofter. Et pour comprendre tout en vn mot, elle fait connailtre à l'homme, que son ame estant immortelle, il ne peut contenter des appetits eternels, par des viandes qui se corrompent. Et ainsi il éleue sa pensée à vn bien necessaire, puis qu'vn desir qui n'a point de fin, demande un objet infiny dans sa plenitude, & eternel dans sa durée. Ce n'est pas affez que cette divine Ephemeride vous instruise de ces rares connoissances, elle marque encore les grandeurs & les perfections de cehuy qu'elle monstre. Sa Prouidence, sa sageste, son pouuoir, sa iustice & sa bonté y éclatent d'vn lustre aussi brillant qu'adorable. La Prouidence y paroist, en ce que Dieu choiste un moyen autant infaillible

THEOLOGIE, LIVRE III. dans le succez, que desirable dans sa fin. La Sagesse. en ce qu'il proportionne les souffrances aux forces, ne permetrant jamais que le mal-heur qui reueille vostre assoupissement, surmonte vos courages. La puissance s'y voit, en ce qu'il brise vos attaches, sans blesser vostre franchise, & que dans vn moment il renuerse la domination que la tyrannie des sens auoit establie. pendant beaucoup d'années. On y treuue sa Iustice, parce qu'on sent les coups & sa vengeance. Sa Bonté y reluit, puis qu'elle ne cherche dans la peine des crimes, que la correction des criminels, & que Dieu cesse de punir quand l'homme cesse de pecher. Tu ne dois pas treuver estrange que ie tire ces lumieres de la Metaphysique : toutes les sciences estans mes esclaues. le bien qu'elles possedent, m'appartient : si ie me sers de leurs clartez, ie n'emprunte rien d'autruy. Ie ne presse pas neantmoins cette taison, puis que i'ay aussi peu besoin du seruice que du secours de la science profane. Tu n'ignores pas que la foy est la premiere vertu du Chrestien, non pas en excellence de merite, mais en ordre d'infusion ; dautant qu'il est auss impossible d'auoir vn amour surnaturelle, sans vne connoissance surnaturelle qui la precede, comme dans l'ordre de la Nature, de poursuiure par l'appetit sensitif, yn bien qui n'a pas touché l'imagination. Elle est encore la premiere ; parce qu'elle regarde la premiere veriré , premiere persection du premier estre, & parce qu'elle deuance tous les autres actes de l'intellect & de la volonté, dans la recherche de leur premier objet. Ie te marque auecque soin toutes ces circonstances, à cause qu'elles font vn solide appuy à mon discours. Car si la foy qu'yn ancien Grec appelle vne plante genereuse, ne tient pas sa fecondité des beaux iours d'esté, & qu'elle s'exerce auecque tant de perfection dans l'aduerfité, qu'on la peut nommer sa propre saison, qui ne void les beaux fruits que perd vn homme constamment heureux?Réucille vn peu tes esprits, & te prepare à vne haute verité; mais auant que de l'oujr, souviens-toy que ce monde inferieur vie de la mesme illusion sur nos sens, que la Thessalie, où l'on dit que tour ce qui se void

qu'elle

THEOLOGIE, LIVER III. au'elle s'éleue au dessus de soy, sans considerer les auantages de son estre. Que les songes & ces subtiles veues qui se font dans la phantaisse; que les voix exterieures, les signes sensibles. & tout ce qui se passe en naislant, s'éuanouisse. Et pourquoy, finon parce que la Foy est genereuse à ce poince, qu'elle dédaigne de prendre l'aduis des sens & du discours , sur les ve ritez qu'elle embrasse. Donc la mauuaise fortune oblige l'homme, en le contraignant de chercher son appuy en Dieu, & de mettre toute sa confiance en sa bonte. Donc il n'est rien de plus souhaitable que cette heureuse prination de toutes les choses sensibles, où l'ame s'élance par vn noble espoir à ce qui la peut contenter. Si ton ennuy t'a laissé quelque memoire de tes estudes , tu te peux souvenir que le divin Paul, dans l'excellente Epistre qu'il escrit aux Hebreux, ne recommande le merite de leurs Ancestres, que par leur foy dans les souffrances; soit qu'elle s'y excerce parfaitement, soit qu'elle les console solidement. Personne sans la Foy ne peut plaire à Dieu; personne n'a la Foy, ou rarement, hors de l'aduersité : donc celuv qui n'est point persecuté, ne plaist que rarement Dieu. C'est la Foy, comme le dit le mesme Apostre, qui tournoit les yeux d'Abraham, d'Isac & de lacob wers cette Cité qui a des fondemens, parce qu'elle demeurera tousiours; & elle demeurera tousiours, parce que Dieu en est luy-mesme l'Architecte, comme il en est luy seul le Monarque. Celuy qui croit que Dieu est la recompense des Fideles, s'approche de suy; cesuyqui souffre le croit micux que tout autre puis qu'il void l'innocence dans la privation de tout autre bien: donc celuy qui souffre, s'approche de Dieu. Que petsonne ne die qu'vn innocent affligé soit miserable : il possede toutes les richesses de la Foy, luy en sçauroiton souhaiter de plus solides ? Aux biens de cette aueugle vertu qui possede tout, & qui ne void rien, on doit joindre les heureuses promesses de nostre grand . Roy puis que le maunais vent qui abat toutes les efperances humaines, releue la diuine. Ouy! mon cher Nourrisson, lors que l'homme n'espere plus rien au monde, il doit attendre soutes choses de Dieu: &

118 LA CONSOLATION DE LA s'il n'espere plus rien que quand il desespere de tout . ne faut-il pas conclure que iamais il n'est mieux en estat d'esperer que lors qu'il est en estat de souffrir ? La patience perfectionne l'esperance : ie parle de celle qui ne trompe personne, & qui n'a rien de ces vaines montres des Creatures, dont l'apparence est aussi belle, que la promesse peu asseurée. L'Esperance Chrestienne a son appuy sur le pouuoir de Dieu, & sur la volonté qu'il a de donner ce qu'il promet. C'est par cette excellente vertu qu'il attire l'homme aux hommages qu'on doit à sa grandeur, & qu'il asseure son domaine, interessant la Creature à sa conservation. Mais qui se peut flater des douces attentes que le Ciel vous promet? Helas! ce ne sont pas, pour l'ordinaire, ceux qui viuent dans les plaisirs de cette vie. Ils se font de leurs superbes Palais, & de leurs Edifices, vn Paradis, où leur Dieu, qui est leur ventre, reçoit les honneurs & les seruices de la premiere Majesté. S'ils pechent dans l'abondance des commoditez perissables, ils ne peuuent esperer les eternelles; s'ils conseruent l'innocence, ils doiuent craindre que ces petits biens ne soient toute leur recompense. Vn pecheur content est vne Victime que l'on engraisse; vn innocent qui ne souffre rien, est vne personne qu'on expose. Au contraire on ne peut douter qu'vn homme affligé ne puisse esperer : Car s'il est capable, on le corrige: s'il est sans crime, il n'a point encore de couronne. Or il est autant impossible à Dieu de laisser vne honne action sans recompense, que de la punir d'vn rigoureux supplice. C'est donc à celuy qui ne possede aucun bien visible, qu'il appartient d'attendre ceux qu'on ne void pas. C'est cesuy qui ne sçauroit monstrer ses heritages dans ce petit atôme, que vous nommez la terre, qui les doit esperer dans ce grand monde archetype, que les insensez estiment n'estre que l'idée d'vn esprit blessé; parce qu'il est inaccessible à tous leurs sens. O qui vous pourroit faire comprendre, perits hommes de bouë ! ee qu'vne ame innocente lauoure de charmantes delices dans ses plus dures souffrances! Vous auoueriez qu'elle gouste des plaisurs que la volupté ne connoist pas; possede des THEOLOGIE, LIVRE III. 129 biens, dont les riches de la terre font pauures, & qu'elle attend des honneurs, que la gloire des mondains n'égalera iamais. Et qui la pourroit empescher de dite à son Dieu dans le triomphe de son cœur?

### III. POESIE.

O've le Ciel d'un coup de sa foudre Renuerse les guaire elemens Hors de leurs premiers fondemens, Ou bien qu'il les reduise en poudre: Parmy les transports si diuers, Rien ne peut choquer ma constance: Sans voir fondre mon esperance, le verray fondre l'Vniuers,

Que l'infolence de l'orage Attaque mon petit vaisseu. Et que la merense son cau. Asin de noyer mon courage: Les slots les plus audacieux Dans les esforts de cette guerre. S'éleuent jeulement de terre, Pour m'éleuer ius ques aux Cieux,

Maufiles vents dans leur colere Creufent la mer sufqu' à fan fond, Et fi l'air à l'eau fe confond, Ie crey que la mer me reuere. Et que les vents dans leurs combats N'ont pour desfein de cette luse, Que de m'empécherd' une cheute, Puu qu'ils me reposent si bas.

Tel qu'au-milieu de la tempeste. Le petit nid de l'Alcion Braue l'injuste passion Dont le Ciel menace sa teste : Quoy que la mer soit un tômbeau, Les slots amers qui la trauersent, Au-lieu de le noyer, le bercent. Ne croyez, put que cette barque Qui semble s'éloigner du port; Conduisse Moyse à la mort; Quen que nie destine à la Parque, Il vadans ces fresses glayeux A la conquesse d'un grand Monde; Il va sur le slux de cette onde, Chercher & sauver ses Ayeux.

Le Nilprend soin de ce Pupille; Bien que sa Nes soit de roseau: Les stots respectent son vaisseau. Et le portent à son afile: Dieu qui veut estre son Saumeur. Conduit sa petite Nacelle. Dedans le sein d'une pucelle. Et luy prepare sa faueur.

Qui peut pallir dans les naufrages .
Lors qu' il a son Dieu pour Nocher?
La mort n'ose peu approcher
Ceux dont il reigle les voyages:
De moy s'espereray treumer
Vn heureux port pendant ma suite;
C'est son ordinaire conduite;
De perdre, quand il veut sauer.

### IV. PROSE.

Elestin! peut estre que mon discours ne t'a pas satisfait: répons-moy, d'où vient que tu parois plus abatu que ie ne t'ay treuué à mon abord ? C. Madame! mô mal seroit bien desesperé, s'il s'aigrissoir par des remedes de cette nature. Ma tristesse ne vient que du déplaisir de n'auoir pas prosité d'une saison qui appartient à la pratique de ces grandes vertus, dopt vous m'auez entretenu. Il me resteroir une seule difficulté sur ce sujer, si vostre bonté soussir que se l'in-

terrompe. Th. Tu ne me seras iamais importun, tandis que ta curiofité sera de connoistre des veritez qu'il t'est necessaire d'apprendre, & qu'il m'est honnorable d'enseigner. C. Il me semble que les raisons dont vous auez appuyé vostre discours, sont trop generales, & qu'elles ne prouuent pas seulement que la Foy & l'Esperance ont leur propre exercice dans l'affliction. Par le mesme raisonnement, on pourroit conclure que toutes les vertus ont leur regne pendant ses mauuais jours. Th. Si l'aduersité a plus de biens que je ne t'en ay monstré, elle n'en est pas moins riche, & si tu reconnois toy-mesme des auantages que ie n'ay pas touchez, sa condition n'en est que plus considerable. Il est vray, ta remarque est iudicieuse, la mauuaise fortune oftant tous les biens sensibles aux hommes, leur donne presque toutes les vertus; au moins leur en presente-t'elle les occasions. L'humilité ne treuue iamais mieux les abaissemens qu'elle desire, que dans le mespris qui accompagne inseparablement la misere. Iamais elle ne comprend mieux la dependance que la Creature a de Dieu, que lors qu'elle la void sujette à de moindres puissances. Cettte vertu qui arreste les legeretez de l'esprit humain, & cette autre qui estend l'ame iusques au bout de la tentation, appartiennent sans contredit à la souffrance. La deuotion qui fait gouster de si delicieux momens à l'hôme, & qui recueille les miettes qui tombent de cette table où Dieu traitte ses Saints, ne vous entretient jamais mieux, que dans les amertumes de la tristesse. Pour celle qui soûmet vos mouuemens aux dispositions du Ciel, il ne faut pas douter que iamais elle n'est d'vsage, ou que c'est dans l'affliction. Ie te pourrois faire le mesme des autres vertus , & te dire au sens qu'vn grand Cardinal donne aux paroles de Saint Paul, que l'aduerfité ne produit pas feulement la patience, comme les doctes l'expliquent plus communément, mais encore qu'elle la cultiue. De forte que l'aduerfité est vn Laboureur qui trauaille dans la patience, comme dans vn champ qui demeureroit sterile & infecond

fans son trauail & sa culture. Les larmes que la douleur vous fait répandre sur cette terre, en sont la pre-

LA CONSOLATION DE LA cieuse semence; & bien que ce ne soit que de l'eau, elles se germent en des fruits tres-sauoureux. Que si ie laisse vne matiere si riche, ie n'y ay pas renoncé: Car encore bien que cela fist à mon dessein, puis que toutes les vertus approchent l'homme de Dieu, comme sous les vices l'en separent, ie n'ay voulu marquer que celles qui vont à luy sans destour. Tu sçais qu'il y a des vents qui poussent les vaisseaux en droite ligne à leur port, & qu'il en est d'autres qui ne les y portent qu'à voile rancade. Ie pouuois bien te dire ce que tu as compris de toy-mesme; mais ie n'ay pas voulu auoir cette défiance de ton esprit; me persuadant que c'estoit assez de te donner le commencement de toutes ces consequences, qu'vn esprit moins accoustumé au discours eust laissées dans leurs principes. De plus si tu veux prendre garde, tu pourras remarquer que les autres vertus appartiennent à la Morale, & qu'il n'y a que la Foy, l'Esperance & la Charité, qui proprement foient de mon objet, d'où elles seules prennent le nom de Theologales. A mon auis, tu ne scaurois douter que les deux premieres n'appartiennent à l'estat de la souffrance; mes preuues ont eu trop de clarté & de force, pour te laisser des doutes & de l'ignorance. Ce qui me reste, c'est de te faire voir que la charité, plus que toute autre, reçoit du secours de l'affliction:& de vray, si tu y prens garde, comme c'est proprement à l'aduersité de separer, c'est aussi à l'amour d'vnir. La Foy découure à l'ame son objet, l'Esperace l'y dresse; mais c'est la Charité qui l'emporte, qui la rauit & qui l'attache si fortement, que rien n'est capable de l'en retiter, C. Ie vous conjuie , ma bonne Maistresse! ne me laissez pas languir dans l'attente de cét important secret, & ne retardez point le contentement que ie me promets d'vne si profitable science. Th. le ne scaurois rien refuser à ton desir, coutesfois pour te faire comprendre que l'homme n'aime iamais Dieu plus parfaitement que quand il souffre pour sa gloire, il faut icy renouueller vn peu con attention. Te le maintiens, & il est vray, il n'y a que la souffrance, qui éprouue le vray amour : l'or est tousiours suspect, iusques à ce qu'il ait passé par le

THEOLOGIE, LIVRE III. treuset & la couppelle; & l'amitié n'aura iamais sa derniere approbation, iusques à ce que la mauuaise fortune ait tenté sa fidelité. Ne crois pas auoir vn amy (dit le Sage) si tu ne le possedes dans ton affliction ; dautant qu'il est des hypocrites qui durent autant que la prosperité, & qui se rendent au premier coup qui choque le bon-heur de ceux qu'ils feignent d'adorer. Ces amis sont semblables au lierre qui embrasse la muraille qui le soustient, pendant qu'elle se tient debout ; au chien qui flate le passant, quand il luv void du pain dans la main, & aux arondelles qui s'en vont de chez leurs hostes auec l'Esté. Sathan eur bien la hardiesse de representer cecy à celuy qui ne le pouvoit ignorer. Comme Dieu se glorifioit de la fidelité d'vn de ses seruiteurs, il luy dît : Vrayement ce n'est pas de merueille que Iob demeure inuiolablement attaché à vostre service : Qui l'en pourroit diuertir ? Sa famille est pleine d'honneur & de richesses: la terre & les autres elemens ne trauaillent que pour luy : il possede plus de bien qu'il n'en scauroit dépenser, fust il mesme prodigue : ses enfans ont toutes les bonnes qualitez qui peuuent plaire à vn pere : rien ne choque sa santé, & vou sauez si bien reparé sa maison contre toutes sortes d'accidens, qu'elle leur est inacceffible : s'éloigner de vous c'est fuir le bon-heur : demeurer fidele à vostre seruice c'est s'attacher à la bonne fortune. Voulez-vous connoistre s'il y a autant de verité que de montre dans son affection, dépouillez-le de sa pourpre, oftez-luy ses biens & ses enfans, & ie maintiens que vous luy osterez sa fidelité. Il faur voir lob sur le fumier pour bien connoistre sa constance; tandis qu'il iourra de son bon-heur, on pourra croire qu'il aime vostre liberalité, sans se beaucoup soucier de vostre gloire. Et de vray vn amour qui ne souffre rien pour la personne aimée, a tousiours esté vn sujet de désiance à ceux-memes qui ontaimé. Voilà ce qui a obligé beaucoup de grandes ames de prier la bonté de Dieu, de retenir le torrent de ces diuines consolations qu'elles goustoient à son seruice : voilà ce qui a poussé tous les Religieux à la recherche & à l'estude d'vn Martyre volontaire. C'est l'a-

LA CONSOLATION DE LA mour qui leur a creuse des sepulchres dans la soliende : c'est l'amour qui a tissu leurs haires & leurs cilices : c'est l'amour qui leur a forgé des chaisnes de fer: c'est l'amour qui a mêlé le fiel & la cendre à leurs viandes. En vn mot, c'est l'amour qui a treuué toutes ces ingenieuses cruautez dont les plus innocentes vertus se persecutent, afin de faire éclater leur fidelité dans l'épreuue des plus ameres douleurs. Il faudroit estre Demon , pour hair Dieu , quand il flate; mais certes il faut estre courageux, pour l'aimer quand il france. La raison de cecy se doit prendre de ce que rien ne combat si fortement l'amour propre, qui est le grand ennemy de l'amour de Dieu, que la souffrance. Il n'y a rien que l'homme apprehende dauanrage que la douleur, à raison qu'elle tend à la ruine & à la destruction de son estre. C'est de-là que naissent vos auersions & vos antipathies; c'est de-là que viennent ces soins & ces diligences que vous apportez à fuir les maladies, si elles vous poursuivent, & à les repousser, si elles vous attaquent. D'où il faut conclure que celuy qui souffre volontiers, aime parfaitement, puis qu'il ne peut souffrir auec choix, sans renoncer avecque violence aux plus puissantes inclinations de sa Nature. Mais ie ne m'apperçois pas que l'entretiens yn sublime esprit de considerations populaires, & que pour te dire des raisons inconnues. il t'en faut dire de rares. Ie laisse donc que cét amour souffrant, qui n'a ni commerce ni mélange auecque ce qui peut seruir d'attrait à vn cœur, est plus pur que celuy qui n'a que des delices & des joyes. Ie ne dis pas qu'il est plus considerable, parce qu'il est plus heureux& plus hardy que cet autre amour, qui ne regarde que la beauté de son objet, & l'auantage de sa recherche. Ie ne pretens pas mesme tirer sa recommandation de ce que l'aduersité le tire hors de l'interest, & le fair vn mouuement tout pur du cœur vers la beauté qui le charme. De tout ce qui se pourroit produire sur ce sujet, ie choisis la seule consideration qui se prend de la necessité de souffrir, si vous auez le desir d'aimer. Ie treuue, parlant en general, qu'il n'y a que deux moyens de témoigner ses bonnes-volontez à

THEOLOGIE: LIVELIII. vn autre; faire du bien, & souffrir du mal. Le premier est tellement propre de Dieu, qu'il ne reste que le second à la Creature (si toutesfois Dieu & la Creature sont le terme & le principe de ce delicieux commerce. ) Mon dessein ne va pas à détruire l'amour de complaisance & d'agréement; ce que ie pretens, c'est de te faire comprendre que celle qui s'arreste aux diuines grandeurs de Dieu, est vn mouuement sterile dans l'homme & l'Ange, puis qu'il ne produit rien dans son objet, & qu'il y suppose tout. Et partant la bonté de beneficence estant la source du vray amour, il n'y a que Dieu qui puisse aimer, puis qu'il est le scul qui peut bien faire. Il ne faut pas neantmoins croite que cette bonté infinie qui a vne inclination infinie de se répandre, & qui le fait sans interruption, parce qu'elle le fait sans épuisement, se produise dans vn effet de tous points infinis, separé d'elle. La raison se prend de ce qu'vne Nature entierement infinie ne peut estre multipliée; parce que la multitude suppose de la distinction, & la distinction de la diuersité, qui ne se peut treuuer entre deux choses entierement infinies; puis que l'infiny de tous points décherroit de cette perfection, s'il luy en manquoit quelqu'vne, qui fust principe de distinaion hors de foy. Mais cette impuissance, au-lieu d'estre prejudiciable à l'homme, tourne à son auantage : Car Dieu ne pouuant multiplier son Estre , le communique en le donnant, premierement par necessité aux Personnes de la tres-Auguste Trinité, & puis par grace aux hommes dans l'Incarnation. Ce qui est proprement au dedans de Dieu vne admirable. replication de soy-mesme, & au dehors vne riche effusion de sa boté. Vous auiez dé-ja les effets sacrez de son amour dans la naissance & dans ces autres biens que vous tenez' de sa liberalité; mais certes il ne pouvoir satisfaire à vne inclination infinie, que par vn present tout à fait infiny, & il n'en pouvoit treuver la matiere hors de cette Essence qui ne souffre point de limites. Il appartient donc à nostre grand Dieu de témoigner son amour à sa Creature, par ses bien-faits, puis qu'il a des perfections & elle des defauts. Et l'hom-

du peu qu'il possede, mesme en titre d'aumosne.

THEOLOGIE, LIVRE III. C'est ce qu'il fait dans les occasions de souffrir pour sa gloire; dautant que le mal estant la prination du. bien , il luy est impossible en souffrant , de ne pas perdre vn bien ; & ainsi plus on souffre , plus on retombe dans le neant, & plus l'homme retourne au rien, d'où il est sorty, plus honore-t'il l'estre de celuy qui l'en a tiré : voilà comme l'amour naist de la pauureté. En quoy certes il semble que la Creature qui cherche & qui cherit ses priuations, pour telinoigner son affection à son Createur, ait quelque auantage sur luy, en ce que Dieu fait du bien, sans le perdre & sans s'incommoder, où l'homme ne se répand point, sans se vuider, & ne donne iamais rien qu'il ne se diminue de ce qu'il donne. Et quoy que ce soit perfection au bien de Dieu, de ne point souffrir de dechet, & de demeurer tout entier à celuy qui le communique, à raison de son infinité; & au contraire que l'épuisement du vostre vienne de sa limitation, il ne faur point douter que ce defaut ne vous soit glorieux, s'il vous est volontaire. Or il est tellement vray de dire que l'amour fait aussi-bien preuue de ses ardeurs, par la souffrance du mal, que par la communication du bien , que Dieu qui a comblé l'homme de ses faueurs, a voulu succomber sous ses miseres, afin de luy tesmoigner en toutes les façons, qu'il estoit le cher objet de son cœur, & le riche threfor de sa magnificence. Mais qui ne void que cette bonté qui a fait vn Dieu souffrant, est plus digne d'amour & d'estime que celle qui nous le rend magnifique ? Et quoy que son adorable Majesté en quelque estat qu'on la considere, merite tous nos seruices & amours, puis qu'il en merite d'infinis, qui est ce qui ne l'aime dauantage dans la creiche, & sur le Caluaire, que dans ce Temple de gloire, où il prend & execute les desseins de se faire des Creatures? Certes si les bien-faits nous obligent, & les plus grands bien-faits nous obligent dauantage, ilfaut conclure à l'auantage des abaissemens de Iesus-Christ, où l'Apostre asseure par preserence que sa benignité éclate. Glorieuses souffrances que

vous estes dignes de nos desirs! puis que vous faites l'illustre preuue de l'amour que nous portons à nostre grand Dieu! qui ne vous aimera de routes les tendresses de son cœur , puis que vous estes la montre du cœur ? qui ne vous cherchera, puis que sans vous la Creature ne peut bien tesmoigner sa seconnoissance à son Createur ? C'est cette confideration qui animoit tous les parfaits Amans au defir de souffrie; c'est elle qui donnoit le courage aux Martyrs d'irriter les Bourreaux, afin d'augmenter leur peine. Par elle Saint Paul se tenant colle au pied de la Croix de son Maistre, proteste que la faim ni la soif, la gloire ni l'infamie, ni les tourmens ni les delices, les hommes ni les Anges, le presentni le futur, le Ciel ni l'Enfer, la mort ni la vie, ne le separeront pas de la charité de Iesus. N'est-ce pas elle qui rend ferme vn Saint Ignace au milieu des Tygres & des Lions, & qui luy fait craindre leurs carefles & exciter leur cruauté? L'Amour, s'écrie l'amoureux Saint Augustin, ne cherche que les rigueurs. il n'aime que la douleur, son desir ne le porte qu'aux choses difficiles, il se nourrit de fer & de fiel. O avmer ! ô perir à soy-mesme ! ô mourir & se fondre pour resmoigner à Dieu par nos cheutes, nos souffrances, nos pertes & l'aneantiflement de nostre estre. ce que nous sommes, & voulons estre à Dieu ! Et bien Celestin!celuy qui souffre, n'aime-t'il pas,ou plustoft. neur-on aimer fans fouffrance, & fouffrir fans amour? Tu es sans doute satisfait de mon discours, si tu en comprens la force; & ie m'afieure que tu adores la bonté de Dieu, qui n'afflige l'homme que pour le separer de la dangereuse affection des Creatures, & l'vnir à soy, où il treuue la veritable source du bien. Alliance honorable, puis qu'elle vous vnit à la gloire : asseurée, puis qu'elle vous attache à l'immuable; delicieuse, puis qu'elle vous approche des plaisirs eternels de la beatitude. A n'en point mentir, il faut estre sans iugement pour ne pas souhaiter cet heureux esclauage, mesme au prejudice de tout ce qu'on peut treuuer de charmant & de doux dans la Cieature.

### IV. POESIE.

Hantofmes de plaifirs , chimeres de nos fonges , Famfes ombres du bien , veritables menfonges Mefnagez vos attraits ! Vous m'ofrez fans , uccez, la douceur de ces charmos , Qui font rendre les armes , A qui voust recevoir , fans regarder , vos traits.

Quelbien possedez-vous : pour posseder une ame . Qui cherche d'autres biens que le vain ou l'infame ? Produssez vos raissons : Quelle amore aux-rouse ? aux noid-on dans le M

Quelle amorce anez-vous? que void-on dans le Mon-

Que l'ordinaire ronde Du iour & de la nuist, des mou & des saisons ?

Ces montres de grandeur, cette apparente gloire, Qui nous promet un rang dans la plus vieille histoire, N'est-ce pas un ecueil?

Soit qu'on couure nos os ou d'or ou de poussiere , Toute nostre lumiere S'esteins , ou ne luis plus dans l'ombre du cercueil.

Qui connoift maintenant ces redoutables Princes , Qui portoient autre fois le bout de leurs Prouinces Au bout de l'Vniuers ?

Trou on quatre morceaux de marbre ou de porphire Leur dressent un Empire? Où leurs mombres pourru regnent parmy les vers.

Ce brillant Seducteur dont la puissante amorce Ne treuue point de cœur qu'il n'attire ou ne force, A-t'il quelque pouvoir

Qui nous foit caucion & nous donne affeurance

De la belle esperance,

Que son éclar trompeur nous a fait conceuoir?

La palleur de son teint ( quoy qu'un flateur me die )

ito LACONSOLATION DE LA M'est un signe certain de cette persidie Qui le fait redouter:
Set beaux chaissons dorez composent une attache Que la prudence cache,
Pour nous countrir un mal qu'on pourroit éniter.

Pour l'infame plaisir qui rend l'homme Idolâtre D'un peu de vermillon couché dessiu du plassre, Qui n'en séais le tourment ? Lors mesme qu'il promet de charmantes delices, Ce sont de vrays supplices, Qu'il déguise du nom d'un vray contentement.

Genereux Ionatas ! ta propre experience , Nous donne la raison de cette connoissance. Helas un peu de miel , Dont le foible secours de sembloit necessaire ! Peus-ilestre controir e. Iusqu'à faire aux Hebreux un abysme de siel ?

Miserables mondains, fiez-vous aux caresses De ces honteux plaisirs qui tentent vos foiblesses! Susuez leur vain appas: Ce masque de bon-heur qui statte vostre vie, Vous tire & vous conuie, Vous tire d'vous conuie, Vous offrant ses attraits, à de cruels trespas.

Combien void-on de Grands qui traisnent dans la boué? Combien de puissans Roys que la fortune iouë Dans sa plus belle humeur? Elle treuue son bien, elle treuue ses charmes,

Dans leurs plus iustes larmes; Ses éloges se font de leur triste clameur.

Quand elle nous fait voir tout l'éclat de sa pompe, Et nous promet ses biens, c'est pour lors, qu'elle trompe Nostre ame par les yeux: A mesme que sa main nous leue de la fange, Aussi-tost elle change,

Et nous pousse en Enser, en nous monstrant les Cieux.

Mon ame si la Foy gouverne ta conduite, Corrige maintenant l'erreur qui s'a seduite, Mets sin a tes mal-heurs. Romps genereusement cette cruelle chaisne. Duite serre & t'entraisne Dans des gouffres de maux & des torrens de pleurs.

# (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*) (\*\*\*)

### ARGVMENT DV IV. LIVRE.

Eux qui donnent exemple de bien faire aux autres, leur en inspirent le courage : pour cette raison , la Theologie apres anoir deduit le dessein de Dieu dans nos infortunes, propose sa conduite ordinaire à l'endroit de ses fauoru. I. La premiere Prose touche en general les souffrances des Iustes, descendant apres en particulier aux Patriarches & aux Prophetes de l'ancienne Loy, dont la vie a esté toute trauerse de miseres. II. Ces belles ames ayans esté les images du Crucifié, la premiere Poesse en produit une nouuelle dans une plante qu'elle feint estre née de ce sang du Sauueur , qui de la Croix tomba sur le Caluaire. Le Granatile sujet de cette sacrée Metamor. phose, se trouve és environs de Cusco, & dans le Perou, aux Indes Occidentales. III. Des Peres du vieux Testament , la Sapience vient dans la feconde prose à marquer les plus illustres souffrances du Nouneau. IV. La seconde Poesse est un genereux deffy que S. Athanase donne à tous les maux de la Nature. V. De l'exemple des Saints elle passe à celwy de Iesus-Christ, dont elle décrit les douleurs exterieures dans la troisiesme prose. VI. Les larmes de la Vierge au pied de la Croix font le sujet & le dessein de la troisies me Poësie. VII. Apres une veue affez. legere des souffrances visibles du Sanueur, cette dinine Maistresse conduit la pensée de son Auditeur dans le secret de la Passion, par l'éclaircissement de quel ques-unes de ses circonstances plus remarquables. Elle conclud cette Prose par l'accord merueilleux de la liberté & de l'impeccabilité de lesus-Christ. VIII. Sur la fin , elle adjouste la resolution d'une ame fainte, dont le plus ardent comme le plus iuste desir, est d'eriger un Caluaire sur son cœur, aux peines de son Sanneur.



LA

# CONSOLATION

DE LA

## THEOLOGIE.

LIVRE QVATRIESME.

### I. PROSE.

A Theologie vouloit reprendre son discours, lors que ie preuins, en ces termes, le dessein qu'elle auoit de parler. Sainte Maistresse des vertus! il faut estre sourd à vos paroles, pour demeurer inuincible à vos raissons. Elles ont tant de clarté & de force, qu'il n'est point de stupidité asse pesante, pour ne les pas comprendre, ni de malice assez opiniastre pour leur resister. Neanzmoins quoy que ie me rende à tant de lumieres, permettez-moy de vous découurir vne pensée, qui me laisse encore quelque doute. Ie sçay que Dieu est le Seigneur absolu de ses Creatures, & qu'il ne peut rien faire qui ne soit sujet à leur censure, ni repugnant à sa bonté. Vous m'auez pareillement appris le grand dessein qu'il a de nous attirer à soy, & vous m'en marquez le moyen

LA CONSOLATION DE'LA dans la souffrance, ce qui fait le sujet de mon scrupu'. le. Car ie ne puis conceuoir, que celuy qui aime le bien de nostre Nature, en cherche la ruine. Or tous les maux de certe vie ( à la reserve du peché, que Dieu ne peut vouloir, mais seulement permettre ) les maladies, la pauureté, les miseres, la douleur & la mort, tendent à la destruction de l'estre qu'il nous a communiqué. Dautant qu'elles alterent les dispositions. qui maintiennent les principes de nostre vie, & qu'elles minent fourdement le corps, qui en est le propre suiet. Et à mon auis il ne seruiroit à rien de dire, que Dieu laisle agir les causes secondes, sans vouloir faire violence à celles qui font libres, ni destourner le cours des necessaires, puis que sans choquer la liberté de l'homme, ni changer la nature des estres insensibles, il pourroit, s'il vouloit, en reigler tellement les actions, que l'ordre n'en seroit pas diuerty, ni l'innocence offencée. Tu aurois aussi bonne grace (repartit la Sapience ) de me demander pourquoy Dicu n'a pas creé l'homme impassible, pourquoy il ne vous a pas rendu heureux à mesme qu'il vous a fair naistre, pourquoy il ne vous a pas donné les perfections de l'Ange, ou de quelque plus noble Creature ? Et certes fi tu veux suinre ta pensée, tu verras qu'elle va insques là. puis que tu pretens de sa bonté, tout ce qui n'excede pas sa puissance. Et quoy, tu tombes par mégarde dans vn desir qui n'a point de bornes & qui ne peut auoir d'effet ; ou du moins tu panches à l'ingratitude des biens qu'il t'a faits, par l'ambition déreglée de ceux qu'il te peut faire. Il est à propos que tu comprennes l'impossibilité de la demande, afin de voir l'injustice de tes plaintes. Tu voudrois que Dieu t'eust choisi vn estat où rien n'eust incommodé ta personne, & où son amour t'eust comblé du plus grand bien que tu pourrois souhaiter de sa magnificence. Ce defir est injuste ; puis qu'il renuerse l'ordre que sa Prouidence a estably dans le monde; & impossible, puis qu'il est d'vne chose qui ne peut estre. Il renuerse l'ordre de l'Vniuers, parce qu'il en pretend vn meil-

leur, & il est d'une chose qui ne peut estre, parce qu'il n'est point de condition pour excellente qu'elle

THEOLOGIE, LIVRE IV. foit, qui ne soit deuancée des auantages d'vn estat plus heureux. Voicy vne comparaison, qui me peut faire comprendre mesme de ceux qui n'ont pas ta viuacité. Dieu qui est Tout-puissant, ne scauroit faire le plus grand Cercle de tous les Cercles possibles, dautant que le plus grand n'est pas possible, puis que sans fin il en pourroit prendre dans vn corps infiny, qui se surpasseroient tous de quelque excez de grandeur. Et sans supposer l'existence, ni mesme la possibilité d'une masse infinie, il n'est point de si foible imagination, qui ne conçoiue à l'infiny des Cercles ou quelque autre figure, dans cette immensité demesurée, qui estend Dieu à tous les espaces reels & imaginables. De mesme ce grand ouurier ne sçauroit produire vne Creature, qui n'ait point de superieure en perfection, puis qu'il reste tousiours sans fin des perfections à communiquer dans ces internaties, qui le separent si glorieusement de sa Creature, quelque approche que nous supposions de l'effet à son principe. Et puis, qui ne void que c'est limiter vne puissance que nous auoiions sans limites , si l'on veut qu'elle acheue tellement son ouurage, qu'il ne luy reste aucun trait à v. ajouster? Donc c'est obliger Dieu de ne rien faire, de le vouloir obliger à faire ce qui est le plus parfair, & priuer l'homme de toutes sortes de biens, de ne s'arrester pas à celuy qui a du defaut, ou qui peut receuoir de nouvelles excellences. Qui ne juge que ce desir est ridicule, puis qu'il veut que Dieu épuise sa Touteputssance, & fasse quelque chose aussi parfaite que foy : ce qui est impossible, ne pouuant au moins suy. communiquer son independance, supposé que ce soit vn ouurage de son pouuoir & vne participation des perfections de son estre. l'auouë pourtant que ce progrez, qui pousse continuellement vostre cœur au desir d'un bien plus excellent que celuy qu'il possede, marque le defaut des choses creées, & cette secrette capacité qu'il a de posseder Dieu mesme. En quoy vous deuez reconnoistre vostre noblesse, sans accuset vostre bien-faicteur d'impuissance ou de jalousse. Ce raisonnement doit suffire pour vous faire comprendre combien il est raisonnable de vous tenir à l'estat.

LA CONSOLATION DE LA où vostre Createur vous a mis , de le iuger le meilleur & le plus iuste, quoy que vous n'en voyez ni la bonté ni la iustice. Et certes, sans écouter vn souhait qui vous persuade, auecque l'ingratitude des faueurs que vous auez receues, l'ambirion d'vne fortune impoffible, vous deuriez suiure vn instinct, qui mesme dans la misere de vostre plus fascheuse condition, vous conduit à la recherche de vostre souueraine beatitude. Toutesfois sans te punir par mon silence, il me plaist bien de te faire connoistre, combien il est équitable que l'homme soit sujet à ces souffrances, qui font la matiere de ses plaintes & de ses murmures. Et d'abord l'auoue que Dieu n'a pas mis l'homme dans le monde pour le tourmenter; mais que son premier dessein estoit de luy offrir dans le seruice des Creatures tout ce qui pouuoit contenter son desir & remplir son inclination. Pour cette raison, dans ce Paradis où il auoit logé Adam, les fleurs estoient sans espines, les serpens sans éguillon. & la cigue n'auoir point de venin, ni l'air & la mer de tempestes. Que si le Rosier auoit des pointes & les Dragons du fiel , Adam auoit de la prudence pour les éuiter, & de la force pour se deffendre . & toutes les Creatures du respect pour honnorer son excellence & son domaine. De sorte que le sentiment qui te persuade que Dieu ne peut aimer vos peines & vos douleurs, est veritable, si toutesfois tu te consideres dans la premiere idée qu'il auoit de ta conduite. Mais si tu regardes l'homme dans les infirmitez de sa cheute, tu ne dois pas treuuer estrange, qu'il se serue d'vn autre regime, puis que son intemperance l'a mis dans vne constitution, qui ne luy est pas naturelle. Les drogues n'ont iamais esté faites pour nourrir l'homme, elles seruent neantmoins pour guerir ou pour foulager vn malade. Pour vous plaindre auecque pretexte de vos maux, il falloit conseruer vostre innocéce sans tache: vous auez manqué aux hommages que vous deuiez à Dieu, il a retiré les faueurs qu'il vous auoit faites. En quoy, pour ne rien dissimuler, vous auez vn tres-iuste sujet de déplorer vostre mal-heur, puis que vous en estes la cause, & d'aimer la bonté de vostre Dieu, puis qu'il ne

THEOLOGIE, LIVRE IV. punit pas vos fautes auecque la rigueur que pourroit exiger sa justice. Il faut donc considerer l'homme en deux estats, d'innocent & de pecheur; dans le premier, c'est le mignon de son Roy, à qui tous ses vassaux doiuent du respect & de l'obeissance; dans le fecond, c'est un criminel de leze Majesté, qu'ils sont obligez de poursuiure. Dans le premier, les maux & les souffrances n'estoient pas connues; dans le second. elles ne peuuent estre euitées. Ausli-tost qu'Adam eut viole cette Iustice originelle, qui luy estoit vn rampart d'airain contre ses ennemis, les maladies, la douleur & les miseres eurent bresche raisonnable pour l'attaquer, & assez de forces pour le vaincre. . La mort est entrée dans le monde, par le peché .. (affeure le grand Apostre) & en vn autre endroit : .. La mort est le salaire du peché. Ce qu'il dit de cette Meurtriere vniuerselle, se doit pareillement expliquer des autres maux de la Nature, qui sont ou ses precurfeurs, ou ses satellites. Seroit-il équitable que l'homme pecheur jouist des auantages de l'homme innocent . & qu'il possedast les biens d'vn estat , dont il n'a pas le merite? Ce grand monde n'est plus le Louure ni le Palais où Dieu a logé vn Monarque ; mais la prison où il tient ses criminels; que chacun souffre n supplice, & que personne ne s'en plaigne. Le moins coupable des pecheurs souffre moins de maux qu'il n'en fait; & quand bien il n'auroit que ce seul peché, qui naist auecque tous les enfans d'Adam & qui est leur iumeau, ce seroit vue misericorde infinie de ne luy faire sentir que tous maux de la Nature, puis qu'il pourroit iustement estre puny de ceux de l'enfer. Et de vray, si tu veux jetter les yeux sur les Monasteres, & mesme te souvenir de ce que tu as fait dans la solitude, tu iugeras de la seuerité dont les plus innocentes ames punissent leurs moindres foiblesses, ou que vous estes cruels, ou que Dieu n'est pas injuste. Mais quand l'homme se seroit acquis la pureté des Anges, il se deuroit réjouir de n'auoir pas seur insensibilité, puis que la sagesse denostre grand Maistre change l'effet des souffrances, faisant de la peine de vos crimes, la tiche & feconde matiere de vos vertus.

LA CONSOLATION DE LA Que l'enfer s'esteigne pour le Iuste, que les legeres fautes qui sont inéuitables à l'innocence mesme, ne tachent pas sa vie. S'il n'a point de peché à effacer. il luv reste beaucoup de graces à acquerir ; plus le Ciel luy enuoye de disgraces, plus luy offre-t'il de couronnes. Aussi tous ceux qui dans les siecles passez ont fait estat & profession de la vertu, ont regardé les miseres & les afflictions, comme l'objet de leurs meilleurs desirs, & les ont demandées à Dieu, comme ses principales faueurs. D'où ie dois inferer que celuy qui veut estre exempt des infortunes de cette vie, pre-, tend d'estre traitté en Esclaue. Mes fauoris ont " marché par des sentiers difficiles ( dit-il chez vn de ses Prophetes) desires-tu vn grand chemin & tout plain, tu veux marcher dans la voye des bestes de charge, & auecque la canaille. Celestin! tu ne peux l'ignorer, Dieu a tousiours traitté ses enfans auecque rigueur : sans qu'il soit besoin de faire vne ennuveuse deduction, tu te peux souvenir que la terre n'a iamais poffede vn Saint, qu'elle n'ait eu vn Martyr. Et certes les souffrances ont esté des témoignages si asseurez de la bien-veillance du Ciel, que ceux que l'aduersité n'a point choquez, ont tenu leur condition suspecte, & apprehende que cette belle fortune qui les flattois ne leur couurist des precipices & des abysmes. Que li le Ciel a paru ferain à ces genereuses ames, elles-mefmes se sont fait des orages & des tempestes. Elles se sont jettées dans les deserts, afin d'y treuuer la faim, le froid & la nudité ; & pour y auoir des Tyrans & des Bourreaux, elles ont occupé tout leur esprit à chercher de nouueaux martyres & des morts inconnuës. Quelques-vns, comme toy, fe sont enseuelis tout vifs, d'autres se sont exposez tous nuds aux guespes, & aux mouches, comme les Stylites, afin d'estre eux-mesmes leurs Diocleriens & leurs Nerons. Certains se sont plongez dans des Lacs & des Estangs glacez, & puis pour gouster les deux extremitez de la Nature, ils se sont allumez des feux & des braises ardentes. Voilà vne petite montre de ce que les bons courages ont pratiqué pout cooperer au dessein que Dieu auoit de leur faire part du Calice de son Fils. Ne

THEOLOGIE, LIVRE IV. font-ce pas ces Illustres de Iesus-Chrift, qu'on a veus parmy les chaifnes & dans les prifons ? n'ont-ils pas fait l'épreuve de tous les mespris & les opprobres, que la rage des hommes pouvoit inventer? les cailloux les ont moulus, le cheualet estendus, le fer decouppez, les roues brifées, les scorpions déchirez, le rasoir écorchez. On les a novez dans le plomb fondu & dans la poix bouillante; on les a fait brûler comme des flambeaux; on les a sciez, leur vertu les rendant plus immobiles aux douleurs, que des troncs de bois & des marbres à la scie. Et pour leur faire fentir la mort, & sauourer les tourmens, on a guery des playes qu'on vouloit aussi-tost renouueler. La cicatrice qui demeuroit fur leur chair , seruoit seulement de marque, pour monstrer l'endroit où ils estoient sensibles & où l'on pouvoit les blesser. Pour animer les bestes farouches au meurere, & leur apprendre vne cruauté qu'elles ne sçauoient pas , les hommes one vestu leurs freres de peaux d'Ours & de Pantheres. Que si la persecution s'est quelquessois rendue plus douce, au moins a-t'on veu ces grandes ames, que le monde ne meritoit pas de posseder, errantes parmy les solitudes, cachées dans les antres & les spelonques, déguilées des déposiilles de Moutons & de Cheures, abatuës de pauureté & d'ennuy, extenuées & aneanties de ieunes & de misere. Voilà ces mignons & ces priuilegiez dont nostre Dieuse vante; voilà les caresses qu'il garde à ses meilleurs amis. Si tes ennuis ont tellement effacé ou diuerty ta memoire que tu ne te fouuiennes plus de ces glorieux exemples, conduis ta pensée depuis le commencement du monde iusques à ton siecle, & tu verras la preuue de ce que ie dis. Regarde les Patriarches & les Prophetes de l'ancienne Loy; les Martyrs, les Confesseurs & les Vierges de la nouuelle, & ie m'affeure que tu seras pour ma remarque. Ie ne veux pas te faire voir deuant la naissance du Messie, les Roys de ce peuple que Dieu aimoit, à la cadene & dans les cachots, ces exemplés sont trop éloignez de toy pour te toucher. Que la fortune creue les yeux à Belissaire, apres luy auoir fait voir toute la gloire de l'Orient à ses phods;

LA CONSOLATION DE LA que cét inuincible demande son pain de porte en porte, & qu'il traisne sa vie parmy les gueux, apres auoir mis la plus glorieuse Nation de la Terre dans ses chaisnes. Que Charles le Gros, vn des Roys de France, devienne Marguillier d'vne des Eglises de Tréues, ie ne te proposeray pas ces circonstances, pour te persuader mon sentiment. Ie n'ay garde de te produire des miseres, que tu puilles estimer de effets de la Iustice de Dieu, ou des cheutes de l'imprudence des hommes. Ie n'ay que des Saints à te faire voir ; mais si ie t'en montre quelquesyns, ne me croy pas obligée de les conter tous l'vn apres l'autre. le t'ay delia auerty qu'il me faudroit faire vne Litanie on vn Catalogue de tous ceux qui ont aimé la vertu, si ie voulois te parler de tous ceux qui ont souffert. Car pour te dire vne derniere fois, ce que ie m'oblige de ne te plus repeter, ie maintiens qu'on n'a pas veu vn seul Innocent, qui n'ait enduré les peines des criminels, & qui n'ait treuué quelque Tyran dans son siecle. C'estoit trop à cet ancien Philosophe de demander les noms de trois personnes heureuses pour ressusciter vne Reyne. Sans estre contraint à faire miracle, il se pouvoit hazarder sur l'exemple d'vne seule, pouruen qu'elle n'eust iamais rien souffert. La premiere Innocence qui parut au monde, n'y futelle pas persecutée ? pauure Abel ! quand ie te voy sous la main sanglante de ton propre frere, ie cherche tes crimes & ie ne voy que des vertus. La mort que tu reçois de celuy que le sang & la naissance obligeoient à ta conseruation, estce la recompense que Dieu destinoit à tes sacrifices ? Le Ciel ne scauroit-il payer autrement tes feruentes prieres & toutes ces agreables offrandes que tu luy as faites; Abel est vn Saint, il faut qu'il souffre. Peut-estre qu'Abraam, Isaac, Iacob, & les autres Patriarches seront impunément vertueux ? Non, non celuy qui se glorifie d'estre leur Dieu, n'a pas si mauvaise opinion de leur courage; il est trop sage pour les mesconnoistre, & trop amoureux pour les épargner. Il faut, pour paroistre dignes du choix que le Ciel

THEOLOGIE, LIVRE IV. le Ciel a fair de leurs personnes, qu'ils apprennent de la fortune, ce que vaut cette preserence. On pourra douter de la vertu du Pere & du Fils, iufques à ce que l'vn se resolue d'estre le Sacrificateur, & l'autre la Victime. Et pour Iacob, le ventre de Rebecca luy feruira de Theatre, où son innocence sera attaquée & de Cire, où l'enuie le poursuiura, quoy qu'immobile ; & afin qu'il n'ait pas vn moment exempt de peine, il faut qu'il soit conceu auecque son persecuteur. Des ayeux passons au neueu : Helas le voy le pauure Ioseph dans une cisterne, se se voy attaché à une chaîne, ie le voy enfermé dans vne geole. Ses freres sone ses bourreaux & ses traistres; sa propre vertu se rend complice de la femme de Puriphar, pour le jetter dans les incommoditez & les horreurs d'vne fosse. Que peut-on penser du Dieu d'Abraham & de ses promesles, quand on void son petit-fils à la cadene? Ie ne scay ce qu'en dira l'impieré; de moy, ie iuge par ses souffrances, de son essection. La patience de Iob 2 receu trop d'Eloges des siecles passez, pour estre ignorée des hommes qui viuent aujourd'huy. C'est ce puissant Athlete qui a lutté contre tout ce qu'il y a d'horrible dans les maux, de sensible dans les douleurs, & d'infame dans les opprobres. Du trône il tombe sur vn fumier, au-lieu de soye & de pourpre, il void son corps couuert de playes & de lepre. Pas vn de ses membres n'a esté exempt des douleurs : les maladies contraires & compliquées ont conspiré contre sa vie, & leur inimitié s'est accordée dans le dessein de le desciperer. Chose du monde n'a consolé son affliction; les scruiteurs n'aujoient des paroles, que pour rapporter de nouueaux mal heurs; ses Amis, pour luy faire sentir ses peines , luy veulent persuader des crimes. Enfin la mauuaise Fortune n'ayant plus rien à luy oster , sa femme tasche de luy oster son Dieu, Qui ne croit que ce reste d'homme, qui acheue de pourrie fur son fumier, aft aufant equpable qu'il paroist horrible ? Er neantmoins la main qui femble. l'abatre , le releue : Dieu le glorifie de la fidelité , & declare fon innocence. Et afin que tout le monde sçache l'estime. qu'il doit faire d'un patient, il veut que le premier li-

LA CONSOLATION DE LA ure de nos Bibliotheques se fasse de son histoire. & que le recit des miseres de lob soit vn des Euangiles de son Eglise. Ce sentiment ne peutestre soupconné de faux : foit que Moyse en soit l'Autheur , ou seulement l'interprete, il faut auouer que cette lamentable histoire, ayant esté proposée pour consoler les trauaux d'Israel dans l'Egypte, que l'Eloquence a consacré la premiere voix à la gloire des souffrances. Ie ne m'estens à ce peu que le touche d'vne si estrange auenture, que pour te dire, que comme tous ces grands Heros ne sont que les figures du Messie, leurs plus cuisantes douleurs ne sont aussi que de legeres ombres de son Martyre. Il falloit donner ces illustres precautions à la passion de ce Roy de la Patience, afin de disposer vos esprits à la creance de ces excez par les. auis que le Ciel vous en a donnez dans tous les siecles qui la precedent. Auant que ie t'en propose de plus expresses images, ie t'en veux produire vne, où la Nature mesme semble s'estudier à crucifier les fleurs. C'est le Granatile, dont ie te fais voir la naissance &



# I. POESIE.

Inst sinit ses tours le genereux Theandre; Lors qu'il força la mort par la mort de se rendre s Son funeste trespas ietta l'estonnement Dans le corps tout glacé du plus lourd element. Le Ciel dans cét accez, esteignit sa lumiere; La Lune & le Soleil changerent leur carrière; La Nature pasma dans cet horrible effroy, Et choifit son tombeau dans celuy de fon Roy. Pendant que l'Vniuers attendoit que la foudre Confondift ses beautez en un amas de poudre, Theandre desirant de laisser un portrait D'un genereux Vainqueur & d'un Amant parfait . Opposa ses bontez à sa triste auanture, Et d'un de ses soupirs guarentit la Nature. A mesme que sa mort sit l'eclipse du sour, Il nous fit éclatter les feux de son amour. Pere! dit cet Amant, si ma perseuerance Merite les effets de vostre bien-veillance, Faites voir aux ingrats par excez, de faueur, Que s'ils sont mes Bourreaux que ie suu leur Sanneur, le veux que leur peché merite le supplice, le vous offre mon sang, que veut vostre iustice? Pourriez-vous exigty un plus inste payement, Que mes triftes douleurs & mon cruel tourment? Il faut que mon amour triomphe de l'enuie : S'ils me donnent leur mort, ie leur donne ma vie, Ne regardez, pas tant leur fiere cruanté, Que vous ne regardiez l'excez de ma bonté. La cause de mes maux est dans leur ignorance. Celle de leur espoir est dans mon innocence. A ce dernier soupir de ce braue vainqueur , L'amourtira le sang qui luy restoit au cour.

La Terre alors pris le desfein D'eterniserce parricide; Pour le faire, elle ouweit son sein e Et receut ce corail liquide. Ce fang ayda de fa chaleur La feiche humeur de fen argile " Es fit naistre auec douleur Le mourant corps du Granatile.

Son tronc tousiours panchant & lut Sorty du sang qui le fait naistre, Soustient son corps d'un eschala. Pour marquer la Croix de mon Maistre.

Le fer qui perça fon costé. Dans sa susille forme une lance, Et nous dépeint la cruauté De sa plus cruelle sonsfrance.

Pour porter le deuil d'un grand Roy » Sa fieur veut eftre violette » Et rien que son triffe conuoy » Ne doit composer sa rosette.

Vn delicat filet de sang Fair les rebors de sa figure, Le seul vermillon de leur rang, Met du messange à sa teinturo.

Cinq rougeurs diffinguent son fund . D'où naifi le corps d'une colonne . De qui la pointe se confond Dans les rophu d'une couronne.

Tout à la cime de la fleur, On void trou clouds de couleur noire. Qui nous monstrent dans leur palleur, Ceux de qui parte nostre histoire.

Le temps desseiche ce steuren . Pour nous produire des delices . Sous la iaune peau d'un Citron , Qui peint le fruit desse supplices. La fleur qui deplore la mort Du brane Aiax & d'Hyacinthe, Me cause aussi pen de transport, Que le pauot, ou bien l'absinthe.

Celle qu'une jalouse humeur Forma du beau corps de Clysie, Me donne beaucoup moins d'ardeur Qu'une seülle morte d'ortie.

Celles qu'Adonu & Iunon Font éclater de tant de gloire, Ne pourront jamais de leur nom Flater mon cœur ni ma memoire.

Narcisse of sujet de rebut A ceux qui connoissent maplante, L'odeur de l'Ambre-gru me put, Quand ie songe à mon Helianthe.

Ce qui fait mon affeition Sensible aux miracles de Flore, Cest la steur de la Passion Que s'ayme seule & que s'adore.

Doux Zephir Createur des Fleurs, Change mon cœur en vu Caluaire, Donne moy ces belles douleurs, C'est une sieur de Cimetiere.

## II. Prosi

Les Apostres qui ont veu & vescu auecque celuy qu's sait appelle l'homme de douleurs, ne l'ont approché, que pour auoir meilleure part aux amertumes de la Croix. Que si l'ambition en a porté quelqu'un à desirer la premiere place d'un Royaume, dont il a eu tous les iustes titres, sans gouster une seule de ses commodicez, il luy a fair aussi-tost comprendre H iii

LA CONSOLATION DE LA que toute la preference qu'on doit attendre de son amour, estoit vne plus abondante participation de son Calice. Et certes à les considerer par ordre, il est impossible d'en remarquer vn seul, qui n'ait glorieu. fement suiuy les traces de ce grand Capitaine. On ne s'est pas contenté de les chasser des Villes, pour estouffer en eux l'Eglise naissance, on s'est efforcé de les exterminer de la Nature. Tout ce que la cruauté a de plus inhumain, s'employe pour leur ofter ce reste de. vie, que la pauureré, les miseres, les ieunes & les veilles leut auoient laissé. On les jette dans les huiles bouillantes, on les attache en Croix, on les écorche tous vifs, on les scie par le milieu du corps. Pas vir d'eux n'est arriué à cette gloire, qui estoit deue à leur. merite, que par les opprobres & les confusions d'vne mort qui offençoit leur innocence. Les plus legeres incommoditez qu'on leur a fait souffrir, ont eu aussi peu de justice dans leur rigueur, qu'ils auoient de crime dans leur vic. Que s'il est vray, que Saint lean n'ait pas gousté la mort (comme beaucoup de bons Autheurs l'estiment ) c'est seulement pour attendre le dernier & le plus barbare des persecuteurs de l'Eglise. Et à vray dire, il y a quelque sujet de croire, que le Sauueur qui luy a promis de boire fon Calice, luy en garde le fond & la lie.comme au plus cher de ses amis. Il a esté le mignő du cœur & le cher disciple que Iesus aimoit, il faut donc que l'Antechrist, dont l'humeur & la vie doit estre contradictoire à celle du Messie, luy fasse la mesme part dans sa haine, qu'il a eue dans les amours de ce doux Maistre. Et s'il est ainsi, qui ne void la verité de ce que i'ay dit, que tous les fauoris de Dieu n'en doiuent esperer que des douleurs & des souffrances? Ceux qui ont suiuy les Apostres, n'ont pas foulé yn autre chemin : les Amphitheatres sont encore rouges de leur sang. On a armé les elemens contre leur vie : les hommes ont instruit les Tygres à deuorer les hommes. Que si la sainteté de ces pitoyables Victimes treunoit du respect où la cruauté leur preparoit la mort, on les animoit auecque des artifices, à des meurtres, pour qui les forests Wauoient pas assez de capacité. Mon discours ne

THEOLOGIE, LIVRE IV. donneroit pas seulement de l'ennuy, mais encore de l'horreur, si ie voulois toucher toutes les differentes tortures qui ont consumé les meilleurs amis de Dieu. Le funeste trophée, que le dresserois des roues qui les ont brifez, des poëles qui les ont bouillis, des rasoirs qui les ont decouppez, des potences qui les ont soûtenus, des lances qui les ont percez, & les taureaux de bronze, où la douleur les à fait meugler, feroit vn spectacle à ébranler & faire fremir les plus genereux courages. Et puis ie parle à vne personne qui a plus estudié les combats des Martyrs, que les victoires des Cefars. l'auoue bien que la douleur des enfans du Caluaire & de ces Benonis du Sauueur, n'a pas toûjours esté sanglante, & que par fois on a espargné leur vie; mais c'a esté pour prolonger leur mort, & leur faire sanourer à loisir les tourmens. Leurs peines ne pouuans estre longues & violentes, la rage de leurs Tyrans a treuué plus de satisfaction à leur en ménager l'ennuy, qu'à les opprimer tout à coup sous la violence des tortures. Quand on meure promptemet. on ne meurt qu'vne fois; lors qu'on languit longtemps, on meure tousiours. C'est faueur à vn criminel de luy ordonner vn poison qui le tuë aussi-tost qu'il le touche : pour allumer vn feu insupportable, il faut qu'il soit petit & sa flame lente. Et de vray,ces Bourreaux, qui semblent auoir de la douceur pour ceux qu'ils persecutent, ont vne secrete & malicieuse cruauté qui leur donne de l'auantage sur les Diomedes & les Procustes. La raison est qu'ils ne donnent pas seulement le loisir à la chair de sentir son supplice ; mais encore ils procurent du temps à l'esprit pour perdre fa vertu & desesperer son falut. C'est trop peu à ces Tygres de ne faire mourir que le corps; pour asfouult leur rage, il faut tuer l'ame, en tuant sa patience. Cecy est en ta faueur, mon cher nourrisson ! afin que tu comprennes que ton martyre ne laisse pas d'estre agreable, bien qu'il ne soit pas sanglant. St Dieu a des Martyrs rouges, il en a de blancs. Ceux-là le plus souvent n'ont eu qu'vn moment de mort, & ceux-cy, pour l'ordinaire, qu'vn moment de vie. Ceux-là n'ont pas eu le loifir d'éprouver leur constan-H iiij

ce, & ceux-cy ont eu des fiecles entiets, pour perdre leur fidelité. Le Ciel veut que tu sois des seconds, afin que tu merites vne grande couronne, par la longueur de tes tourmens. Que si la compagnie donne du cœur Celestin doit eftre fort vaillant. Tu n'es pas seul en cette lice , tous ceux qui ont de la vertu, y tiennent Leur rang & leur ordre. La foule est plus à craindre dans cette carriere, que la folitude. Je laisse pourtant Pagreable montre, que ie pourrois faire de ces braues Heros : sans aider ta memoire, tu te souviens assez du grand Hilaire, dont l'Eglise respectera les combats. tandis que les vertus auront du merite. Sa vie n'a esté qu'vn tiffu d'ennuys & de douleurs, l'incompossibilité qu'il auoit auec les meschans, luy a esté vne seconde fource de maux & de trauerses. La France qui est l'azile des affligez, luy fut ouverte; mais pour en sortir & aller en Phrygie, chercher vne haine affez barbare & inhumaine. On ne scauroit exprimer ses souffrances qu'auec vne langue semblable à la sienne. Toutesfois ni l'impatience, ni l'ennuy ne peurent rien sur sa vertu, il triompha del Herefie, & pour luy faire fentir le peu d'auantage qu'elle auoit dans son esloignement, il employa son repos pour combatre & ruiner ses erreurs. Il presida aux Conciles, il prononça des Articles de Foy à toute l'Eglise, & poursuiuit Arius auecque tant d'ardeur, que pour le punir de ses glorieuses actions . & luy treuuer vn exil nouueau, on fut contraint de le bannir en son païs. Ce grand Homme à qui i'ay donné l'illustre surnom de Theologien, n'a pas esté plus doucement traitté de la fortune. C'eust esté trop peu à l'inuincible Gregoire de n'auoir que les Tyrans ordinaires pour ennemis, il falfoit voir tout l'Orient partagé sur les sentimens de sa vie & de sa doctrine, & que pour appailer la tempeste, il se presentast comme Ionas, à l'enuie. Son successeur en la dignité, recueillit pareillement l'heritage de ses souffrances; mais de quelque cruauté que la haine ait persecuté Chrysostome, sa vertu est demeurée ferme & inébranlable. Son bannissement iusques aux extremitez de la terre, n'a seruy que pour faire éclater son nompar tout le monde. Constantinople estoit

THEOLOGIE, LIVER IV. grop petite pour contenir la gloire d'yn feul homme qui auoit eu l'honneur de souffrir pour la querelle defon Dieu; son triomphe deuoit courir l'Europe & l'Afie. C'estoit seulement pour montrer ce fameux Prelat à tout le monde, que le Ciel ordonna qu'on le menast par tant de mers & de terres à Cucuse. Aussi ne creut - il iamais que la rage d'Eudoxe le peuft proscrire, puis qu'elle ne pouvoit l'éloigner de son Dieu. Et quoy qu'il ne fallust qu'vn peu de dissimulation pour gagner les bonnes-graces d'vne Reyne, ce genereux cœur, à qui toutes les paroles appartenoient, n'en pût auoir de lasches ni de timides. Tandis qu'illuy resta vn moment de vie, il eut de la resistance pour s'opposer à l'impieté du vice. Que s'il expire parmy tant de miseres, il fera trembler mesme apres la mort, celle pour qui iamais il ne pût auoir de crainte. Les Empereurs presenterent requeste à son tombeau. & pour meriter le pardon de leur Mere, ils fesont amende honnorable à ses cendres. Ces beaux exemples n'appartiennent pas tellement aux premiers temps de l'Eglise que nous ne puissions en treuuer dans la suite de tous les siecles. Rome n'a-t'elle pas veu depuis peu l'inuincible Thomas de Cantorbie, dont le genereux fang est encore tout frais & tout bouillant en Angleterre ? Toute cette Isle, qui n'eft ou'vn com caché au reste du monde , ne l'a pû cacher à ses ennemis. Il a passé les Mers pour treuuer vn fefuge, il a veu la besace sur l'espaule à tous ses parens à son occasion; si est-ce pourrant qu'il est demeuré debout parmy les ruines de sa famille, & que la pieré de tant de miserables, qui le suivoient par-tout, ne luy pût donner vn mot de complaisance. Mais i'ay tort de te chercher des exemples hors de l'Italie, & de produire deuant toy, quelque chose de moins que des Papes. De Saint Pierre descens iusques à ton âge : tu peux compter au moins quarante Martyrs, tous d'vne fuite, fans qu'vn feul interrompe cette riche fuccefsion. Si-bien qu'il semble que Dieu n'ait eleué ces genereux courages dans le throsne de son Eils, que pour les montrer aux Tyrans, & dire que c'estoient des hommes à perdre. C'est là que tu peux trouuer

des consolations à tes souffrances, & des esguillons à 22 vertu. Mon dessein n'estoit pas de t'entretenir plus long-temps des belles actions de la Patience; mais certes je serois injuste, si je craignois d'estre importune: à moins que de trahir ma cause, ie ne vuis oublier Athanase. Grand & inuincible courage, que ie ne regarderay iamais que comme vn rocher immobile, où toute la rage des flots se va briser ! tu scais de ta propre experience ce que Dieu fait souffrir à ceux qui deffendent sa gloire. La premiere injustice qui choqua son innocence, parut au Conciliabule de Tyr, où ce Metropolitain de toute l'Egypte fut contraint de se genir debout deuant ses inferieurs. Le grand Poramon Euesque d'Heraclée, vid & plora cette inciuilité de l'œil qui luy restoit, depuis qu'il aima mieux perdre les lumieres du jour, que les éclatantes tenebres de sa foy. Mais sa compassion eut aussi peu de force fur l'esprit de l'Assemblée, que son exemple auoit en d'attraits, pour ajouster Eusebe de Cesatée, chef de part contre Athanase, à ce glorieux nombre d'Euesa ques , qui perdirent la moitié de leur veuë , pour consequer toute leur fidelité. Cefut dans cette Synagogue d'impies, où l'on chargea l'innocent de la plus noire calomnie que la haine puisse inuenter. Son accusation n'eust pas esté affez injuste, si elle n'eust esté honteuse : on produisit vne effrontée, qui se plaignoit que le Desenseur des Vierges l'auoit violée. A ce crime on joignit iceluy de Magie; pour luy donner quelque couleur, on fit montre d'vne main qu'on asseuroit auoir esté coupée par le Saint Prelat à son Lecteur Arsene, afin de faire ses enchantemens. Il fut aifé de montrer le nois de ces calomnies en produisant Arsene auec ses deux mains, & par l'equiuoque de cette perdue, qui prir le Prestre Timothée pour Athanase. Cette iustification ne fur pas neautmoins assez forte, pour empescher le Saint Eucsque d'estre banny en France. Constantin approuua la mauuaife sentence des Ariens, quoy que le grand Antoine luy en eust découvert l'injustice par lettres expresses. Le jeune Constantin racommoda la faute du vieux , le renuoyant à son Eglise; mais pour en

THEOLOGIE, LIVE IV. fortir bien-tost, & aller à Rome rendre compte de sa conduite au Pape Iule. Ce fut là qu'il publia ce beau Symbole qui depuis a seruy à toute l'Eglise. Il ne pût . neaurmoins retourner en Alexandrie, parce que ses ennemis opposerent le Concile d'Antioche à celuy de Rome, & celuy de Philippes Deeluy de Sardes. Il est vray que l'orage s'abattit vn peu : & que Constance permit son retour, à la consideration de son frere Constans, qui appuyoit son innocence. Mais helas l faueurs du monde, que vous durez peu! Constance ayant vangé la mort de son frere, par l'entiere defaite de Magnence qui en estoit le meurtrier, il sit condamner nostre grand Prelat à Milan . d'où il le relegua en Thrace. Cette affliction fut vne des plus sensibles de nostre Saint, parce que l'injustice qu'on luy fit, s'estendoit à son grand regret, à plusieurs Euelques, melme à ce fameux Olius, qui auoit prelide à deux Conciles Occumeniques, & au Pape Libere; mais auecque tant de rage, que le grand Basile prit cette persecution, pour le commencement de celle de l'Antechrist. Cependant le pauure Athanase soupiroit leur infortune & les troubles de la Chrétienté dans vne Cisterne, où l'vn de ses Clercs, qui tout seul scauoit sa cachette, le nourrit à moitié l'espace de six ans. L'entrée de l'Empire estant ouvert à Iulien l'Apostat, par la mort de Constance, Athanase retourna en Alexandrie, où il reconneut bien-tost, que la douceur de l'Apostat n'auoit esté qu'vn artifice , pour gaigner l'esprit des peuples par cette bonté feinte & diffimulée. Le pretexte qu'il prit contre noftre incomparable Prelat, fut que certaines Dames Grecques auoiét quitté les Dieux pour suiure le Messie. Sur cette persuasion qu'Athanase contribuoit à ce changement, il escriuit à Eudice Presed de l'Egypte qu'il le chassast de sa Ville. Mais comme il y auoit com mandement secret de le faire mesme sortir du monde apres beaucoup de fuites & de ruses, il demeura secre' rement caché dans Alexandrie, insques à ce que le Ga lileen eut triomphé de l'Apostat qui l'auoit renié. lo uinian donna quelques bons internalles aux tranaux, de ce braue vainqueur; mais Valentinian ayant apre H

fa mort affocié Valens à l'Empire, sans luy communiquer sa pieté, tous les Eucsques qui auoient esté bannis sous Constance, retournerent à leurs exils. Athanase estoit le chef de la bande, & si ie l'ose dire . Tinnocente cause de ses injustices : ce qui l'obligea à vne plus prompte obeissance que les autres. Ie veux bien auojier, que cét inuincible courage auoit la consolation de voir que Dieu prenoit la protection de sa vie, & que le Ciel faisoit des miracles pour le conseruer , lors que l'impieré faisoit des efforts pour le perdre. Vn jour Constance ayant enuoye cinq mille foldats à l'Eglise, pour saisir ce Saint Patriarche, ils. n'eurent pas affez d'yeux pour le voir. Il leur parla, & passant parmy eux sans perdre vn seul poinct de sa granité, il se retira de leurs embusches. Vne autre fois, comme les fatellites de Iulian poursuiuoient son Vaisseau, auecque autant de diligence qu'il estoit possible de fuir, il en sit tourner la pointe vers eux, pour les asseurer qu'Athanase estoit passe par la depuis peu. A dire le vray, on ne peut nier, que ces heureux accidens ne soient des tesmoignages visibles du soin que le Ciel prenoit de sa personne. Mais si Dieu le conscruoit, il le conseruoit à la pauureté, au mespris, à la faim, à la nudité & aux douleurs. Iamais il ne iouit d'vn moment qui ne fust trauersé de quelque mal ou de sa crainte. A bien considerer sa vie , ce n'estoit qu'vne suite continuelle , & vne courfe de l'extremité de la terre à l'autre. L'Orient & l'Occident l'ont veu, & comme s'il eust esté le Soleil du monde, & que ce mouvement luy eust esté naturel, il en faisoit presque tous les ans le tour & la visite. Ce n'est pas neantmoins suffisamment expliquer ses tempeites, de dire qu'il eut quatre Empereurs pour Tyrans . Constantin le grand , Constans son fils , l'Apostar & Valens. le ne veux pas nier que le premier ne le trauersa que par erreur; mais si la malice deguifoir Athanase à Constantin, Athanase ne laissoit pas d'estre sensible aux coups qu'il recenoit de Constantin. Les trois autres le persecuterent auec beaucoup. plus de rage ; Iulian , par ce qu'il le croyoit l'exterminateur de ses Dieux; Constance, & Valens, parce

les yeux, ie ne le blasmerois ni de messeance ni d'injustice. A moins que cela, ie ne peux pardonner à vu homme qui se laisse vaincre à la douleur, ayant des exemples de constance si capables de consoler les plus sensibles douleurs. Mais il vaut mieux que ie me taisse, & que ie te donne le temps d'our l'inuincible Arhanase, qui sur le bord de son sepulchre, comme d'vne tour d'airain, se rit de la rage de ses ennemis, & conjure toutes les plus cruelles rigueurs de la fortune de ne le point épargner.

## II. PORSIE.

Recieux reste de mes peres, Beau souvenir de mes Ageux, Cher & triste objet de mes yeux, Si ce descens parmy les morts. Re me prenez pas pour un corps; Athanase n'est plus qu'une ombre . L'injuste rigueur des tourmens Me joint à vostre triste nombre; Escourez mes gemissemens.

Riche semence d'une vie,
Qui ne pourra iamau perir,
Et par qui mes me doit mourir
La violence de l'enuie;
Quoy que mes lugubres souspirs
Mester au doux ton des zephirs,
Troublent vostre prosond silence,
Ayez pitié de mes malheurs,
Ne me blasmez, point d'inconstance,
Vous ne soussers pas mes douleurs.

Ie viu vn pen; mau à la peine! La cruanté de l'ennemy. Qui me fait mourir à demy. Ne pretend pau de mestre humaine: Vn cœur tout plein d'inimité, N'est pau capable de pité; S'il retient les coups de ses armes. Ce n'est que pour donner luisir Au tours et riel de mes larmes, Et prolonger mon desplaisir.

A-t on iamau veu dans le Mondé Vn criminel plus agité Du gibet qu'tte merité, Et quelque rage plus feconde? Ie ne vui pas vn feul moment Hors de l'exil ou du tourment; On me pourfuiuit dessu la Terre, Et si e m'embarque sur mer; Aussi-tost vn coup de tonnerre, M'y vient choisse, pour m'abysmere

Mau d'où me vient cette pensée Qui semble acesser mon honneur; Par le reproche du bon-heur; Dont on croit mon ame offencée: le presere ce monument Au plus beau lieu du Firmament; Ces draps de morts me sont des voiles; Dont i ayme mieux l'obscurité; Que le plus beau seu des essoiles; Jousser seit ma felicité.

Venez, tourmens! venez, martyre s
Riche matiere de mes pleurs.
Venez souhaisables douleurs.
C'est apret vous que ie soupire!
L'abord de ce triste cercueil
Ne vous peut estre qu'vn écueil.
Si vostre saueur m'en deliure.
Vous r'allumerez, mon stambeau;
Onne sort iamais, que pour viure,
Nors des tenebres du tembeau.

#### III. PROSE.

Dien ( m'escriay-ie aussi-tost) qui seroit assez-Olasche pour ne point desirer quelque place parmy sant de Heros? l'auouë, Madame! Tue ie suis pecheur : en cette qualité ie merite tous les chastimens qu'il plaira à mon iuste luge de m'ordonner. Ce me sera trop de gloire, estant coupable, de souffrir auecque les innocens. Ce qui me reste (ma Sainte Maistresse) c'est de conjurer vos bontez, d'oublier les plaintes de ce vieillard, dont le foible courage s'estoit rendu à faute de vos belles inftructions. Pourueu que Dieu me vueille continuer les connoissances que vous m'auez données, j'espere qu'il ne m'arriuera plus d'accidens, qui blessent ma constance. Sans craindre que la vanité me flate d'vne innocence pareille à celle de ces grands hommes, ie tascheray de porter mes peines auec vn courage qui regarde leur exemple. Th. Ie me réjoilis (mon cher Disciple!) d'apprendre que mon entretien n'a pas esté inutile ; scache neantmoins, que si ie t'ay dit des choses, qui ostent l'amertume des souffrances, il m'en reste, qui luy donneront de la douceur. Tous ces Illustres, dont ie t'ay parlé, ne sont que de foibles & imparfaites images du glorieux exemple que ie t'ay gardé. Adorable Sauueur des hommes, miraculeux homme des douleurs! c'est à vous d'adoucir & de dissiper les plus cruelles. disgraces de la maunaise fortune. C'est vostre Croix. qui peut estre le fort appuy des ames opprimées : c'est. ce Caluaire que vous auez choisi pout theâtre à vos vertus, qui doit seruir d'Eschole à tous les affligez. Hé qui se pourroit instement plaindre, apres auoir. veu l'innocence chargée du supplice des pecheurs? vn. Dieu exposé aux ignominies des criminels ? Iesus; fouffrant ? Ciel & terre, que sçauroit-on voir de plus estrange? mon dessein n'est pas de m'arrester à tousles momens de la penible vie de celuy qu'Isaïe appelle l'o pprobre des hommes, ni d'estendre toures les humiliations de ce mesprisé, que Dauid nomme vn ver-

THEOLOGIE, LIVRE IV. misseau. Quand l'Vniuers seroit changé en une Bibliotheque de ses douleurs, encore seroit-il plus vray de dire qu'il resteroit des volumes à escrire , plus de ses souffrances que de ses merueilles, puis que lesus a moins fait de miracles, qu'il n'a senty de miseres. Une bonne ame proteste que iamais elle ne se reprefentoit le petit Moyse dans son panier de jonc, sans douleurs; & le grand Chrysostome asseure, qu'il ne pounoit regarder le tableau du facrifice d'Isac, sans plorer. Ce n'estoient pourtant que des images des images de Jesus-Christ, & les ombres des ombres de son Martyre. Car il est asseuré ( mon cher Celestin ! que le jonc de ce Prophete marque la cresche du Sauneur, & le buscher d'Isaac sa douloureuse & infame Croix. C'est vn spectacle digne de pitié, de voir vn enfant exposé à la mort, aussi tost qu'il reçoit la vie; mais à ceux qui ne scauent pas que la Prouidence du grand Dieu est dans ce petit basteau, & qu'elle le conduit dans le sein d'vne Reyne. A voir l'innocent Isaac sous le cousteau de son propre pere, sans considerer que ce n'est qu'vn personnage de Tragedie, il y a de quoy faire soûpirer la cruauté mesme. Mais certes fi l'on épanche des larmes ordinaires pour ces feintes, il en faudra plorer de fang dans l'estable de Bethléem. & fur la montagne du Caluaire. Ces deux extremitez de la vie du Sauueur, meritent des sentimens eternels de douleur & de reconnoissance puis que ce sont des souffrances & des biens-faits d'vn merite infiny. A moins que d'estre Demon ou Iuif, on ne sçauroit se fouuenit des agonies d'yn homme-Dieu, sans tessentir quelque trait de leur amertume. Ce dernier moment qui commence l'innocence, & acheue la vie des brigans & des parricides, nous donne de la compasfion, parce qu'il a de la violence. Quel effet donc aura la consideration du Martyre de Iesus, dont les langueurs n'ont pas moins duré que sa vie? Il est mort trente trois ans entiers, fans qu'vn seul moment d'vne joye toute pure, se soit coulé dans le cours de ses triftes années. Aussi n'a-t'on pû conclure qu'il fust homme , par cette puissance du rire , qu'on dit estre la propre qualité de vostre Nature; puis qu'on n'a ia-

LA CONSOLATION DE LA mais veu que la joyé luy air changé le visage. veux tousiours noyez de larmes, ses joues palles & mourantes, cette langueur vniuerselle, qui le faisoit vieux en la vigueur de son âge, sont d'assez visibles pie aues de ses trauaux & de ses peines. On dit, & ie le croy, que la pauvreré, les miseres, le jeune, ks veilles, & la continuelle austerité de sa vie, auoient tellement consumé son corps, qu'il paroissoit approcher cinquante ans , n'en ayant encore que trente. Sa complexion tres-delicate & ses extremes besoins, me persuadent aisément cette pensée, & m'obligent d'adorer cette vieillesse auancée & cet âge decrepit au milieu du robuste. Ie m'engagerois à l'impossible ; si ie voulois parcourir toutes les actions du grand lesus; mais ie manquerois au principal de mon dessein, si ie ne touchois au moins les principales. Efforce-toy de me suiure ; mais pour comprendre la grandeur des afflictions dont le pretens t'entretenir, souuiens-toy toufiours, que celuy qui souffre est le Fils vnique de Dieu, & l'innocence incarnée. Souuienstoy qu'il souffre dans yn pays où on le deuoit adorer, & des maux qu'il pouuoit fuir. Et pour commencer par où il a commencé de viure, qui a iamais ouy parler d'une naissance si abandonnée que celle de lesus ? Sa pauure mere n'a pas vn coin d'Hostellerie dans vne Ville, où les voleurs & les sacrileges treuuent des falles rapissées. Celuy qui a basty le Čiel pour y loget Phomme, n'a pas vne chambre dans toute la terre, pour se mettre à couvert. Il est contraint de naistre dans yn reste d'estable, qui ne couure les passans du froid & de la pluye, que pour les glacer de la crainte d'vne cheute qui les opprime. Helas ! où est la chatité des hommes ; mais où sont les soins amoureux de ce Dieu, qui s'humilie iusques à bastir le berceau des Alcyons, & le petit nid des oyseaux? Où est cette bonté qui nourrit les Corbeaux, lors que la blancheux de leur duuet encore naissant, les fait repudier comme illegitimes ? Où est cette Prouidence, qui se vante de seruir de sage-femme aux petits Couleuureaux, & qui du puissant éclat de son tonnerre, facilite les couches de la Biche? Dieu s'est-il oublié de cette ten-

THEOLOGIE, LIVRE IV. dreffe qu'il ne refuse pas aux bestes ? ne se souvient-il plus que les Sardanapales naissent dans l'écarlatte . & que mesme les teignes sont Porphyrogenites? Peutestre que l'obscurité de la nuiet luy oste la veue de ce Fils qu'il a engendré dans l'éclat des splendeurs eternelles , & qu'il ne se souuient plus de celuy qu'il n'aime pas moins que soy-mesme ? Dieu ne peut rien ignorer, les plus noires tenebres n'empeschent pas ses veux; & toutesfois Iesus souffre. Son daiz & ses balustres ne sont que le reste d'vn toict de paille qui tombe & d'yne clave de bois qui pourrit. Vne mangeoire luy sert de berceau royal; tout ce qui soulage la naissance de ce petit Monarque , en fai& esclatter la milere. Hé! qui ne seroit saisi d'vne profonde extase de voir celuy qui embrase les Seraphins dans le Ciel, se chauffer à l'haleine d'vn Afne & d'vn Bœuf en vne estable? Ne faut-il pas estre insensible pour demeurer sans douleur à la veue de cet estrange prodige? mais ne faudroit-il pas estre plus materiel que le bronze, pour ne pas sentir la Circoncision d'vn Enfant qui a aussi peu de besoin de la prendre, que de force pour la souffrir. Passons de sa naissance à sa fuite, laissant à ta propre raison de faire le paralelle de ta chambre &: de sa retraitte. Ce pauure petit n'est presque pas sorty du ventre de sa mere , qu'il faut fuïr en Egypte. luy qui deuoit luy eriger des autels, ou du moins luy offrir son Palais, le chasse de son pays & luy prepare vne biere. Pour ne point faillir vn meurtre, il en fait quatorze mille, & afin que le Sauueur passast de bonne heure au trauers d'vne mer-rouge, il espanche tout le sang d'vne Prouince. O Dicu! que ne souffrit pas cet adorable Enfant, de voir que sa vie causoit la mort à tous ceux de son âge. Toutes ces dagues qui deschirerent ces tendres Victimes, entrerent dans son cœur, pour y faire auecque la pitié, ce que le plus inhumain des Tyrans taschoit d'exercer fur son corps innocent. Heureux Aigneaux! d'auoir commencé à souffrir en naissant; mais mille fois plus fortunez d'auoir caché la vie de Iesus en mourant. Sans faire vn grand effort d'imagination; il est facile de se figurer les incommoditez que nostre Inconnu

LA CONSOLATION DE LA rencontra chez vn peuple barbare, lequel, ontre la haine commune de toutes sortes de personnes, en auoit vne propre & particuliere pour les Hebreux. Mais sans deuiner des souffrances que le Ciel nous veut couurir, nous n'auons que trop de preuues des miseres & des pauuretez qui luy ont tousiours tenu bonne compagnie. Quoy que le Meffie se soit caché. ou dans les deserts d'Egypte, ou dans la bourgade de Mazareth, iusques à l'âge de trente ans; la boutique de Charpentier où il a trauaillé, nous fait affez comprendre les aises & les delices de sa vie. Que si nous le fuiuons pendant qu'il coure la Iudée, pour y faire autant de miracles que de pas, no us y verrons des Aueugles esclairez, des Febricitans gueris, des Paralytiques redressez, des Possedez affranchis, & des Morts refluscitez; mais nous y verrons pourtant lesus mesprisé, & mesme poursuiuy de ceux qui luy deuoient plus d'amout & de reconnoissance. Ne l'a-t'on pas veu, ce bon Sanueur, apres auoir multiplié le pain, pour la nourriture des Peuples qui l'écoutoient, & presché insques à ranir les Auditeurs, manquer de tout le necessaire à la vie. N'estoit-il pas contraint d'aller de Ierusalem en Bethanie, pour y treuver quelque rafraischissement chez son hostesse ordinaire; ou si la faim le pressoit de courir les champs auecque ses Disciples, pour y chercher dans les espics tous verds, l'aumoine qu'on luy refusoit dans les Villes ? Les Communautez entieres n'ont-elles pas deputé vers luy, afin de le repousser de leurs demeures; comme s'il eust deu insecter l'air de sa presence, ou troubler le repos public par ses pratiques? Bien dauantage, l'ingratitude est venuë iusques à ce point d'aueuglement, que d'entreprendre de precipiter d'vne roche, celuy qui les tiroit rous les jours des abysmes du peché. Et pour adjouster le mespris à la cruauté, ne luva-t'on pas dit, apres auoir chasse les demons, qu'il estoit d'intelligence auec Belzebub, & qu'il commandoit aux petits diables, en vertu de l'obeissance qu'it rendoit à leur Maistre ? Apres cette outrageuse méconnoissance, il ne se faut pas estonner qu'on luy re-Proche d'estre sorry d'une Ville, d'où rien de bon ne

pomoit venir. Ce n'est que ciuilité de l'appeler ignorant & insensense, de luy dire qu'il a vn Menuisier pour pere, & des Publicains pour amis. Quoy que sa remperance fust aussi visible que son visage, & que ses icines paruffent fur tout son corps, il falloit auccque le refus de ses moindres necessitez, le traitter de gourmand &d'yurongne. Si par fois le zele le porte dans la maison des pecheurs, la calomnie dit qu'il en accroist le nombre, & qu'il aime l'entretien & la table des prodigues. Mais pour n'affliger personne du recit de ces miseres, qu'vne bonne ame ne peut connoistre sans resientiment, n'est-il pas vray, que toute lavie de ce glorieux Sauueur, est la vie d'vn Homme souffrant? Saint Pierre, S. Jacques, & Saint Jean, qui ne l'ont iamais quitté, ne luy ont pas tenu plus fidele compagnie que la Pauureté, le Mespris & la Douleur. Iettez la veue depuis son berceau iusques à sa mort, & vous auouerez que iamais ces trois compagnes ne l'ont abandonné. La Pauureté luy a mesme osté des secours ; dont les bestes sauuages n'ont iamais eu besoin. Bien que sa patience soit infinie, il se plaint coutesfois de cette misere, quand il dit : que les " Renards ont des tasnieres, & les oyseaux des nids, « & que le fils de l'Homme n'a pas mesme vn caillou, " pour soustenir sa teste. Le mépris & la douleur ne luy ont pas esté moins fideles : depuis sa premiere entrée dans le monde, insques à son depart, rien ne s'est presenté de le secret, où ces confidentes de son cœur n'avent eu l'asseurance de s'ingerer. Ce moment de bon-heur qui sembla separer le Thabor de toutes ses souffrances, ne fue, à bien prendre les choses, qu'vn loisir qu'il pratiqua, pour s'en entretenir auecque Moyfe & Helie, & goufter l'amertume de sa Passion parmy les doux transports de sa gloire. Mais quoy que le Sauveur du monde ait esté sujet à la pauvreté. au mépris, & à la douleur. depuis sa naissance iusqu'à l'extremité de sa vie ; de sorte que son enfance ne soit pas exempte de trauail, comme luy-mesme l'asseure ; il faut neantmoins consentir que iamais il n'a si bien esté l'homme du mespris, de la pautireté & dos

doulours, que pendant les derniers iours de son Mar-

LA CONSOLATION DE LA zyre. Le Iardin de Gethsemani a veu ses sueurs de fang, & son agonie de trois heures : ce fut là, où toutes les angoisses de sa Croix se representerent à luy, auecque des circonstances si funestes & si effroyables. ou'il se laissa aller à la crainte de ses maux, & abismer son ame glorieuse aux eaux noires & ameres de la tristesse, Ne doit-on pas juger que l'orage fut violent, puis qu'vne parience diuine parut en ce rencontre, plier sous ses attaques, & qu'en ce delaissement, elle eut besoin de l'appuy & des consolations d'yne Creature. A peine ce Dieu sortit de ses agonies, qu'vne trouppe de Satellites se presenta pour luy setter la corde au col; comme s'il cust esté volcur ou parricide. Cette insolence criminelle ne fut chastiée que d'vne cheute, qui pouvoit faire comprendre à ses persecuteurs, que leur triomphe venoit de sa permission, & non pas de sa foiblesse. Et pour faire esclater sa douceur, au plus fort de leur rage, il ne parla seueremene qu'à celuy de ses disciples, qui se mettoit en deffense, rendant l'oreille à cét impie, qui auoit esté le premier sacrilegue. Il embrasse son traistre, il le baise & l'honnore du glorieux nom d'amy, sans que l'ingratitude d'vne ame si brutale le pust porter à des paroles plus aigres. De ce iardin, on le traisne parmy les rues de lerusalem, où ceux-mesmes qu'il auoit gueris, employent leurs langues pour le brauer auec insolence. Representez-vous l'inuincible Sanson à qui l'amour auoir donné des chaisnes, chez les Philistins, & vous aurez vne legere image des moqueries qui accueillirent le Sauueur dans la maison d'Anne & de Caiphe. Suivons-le dans ces promenades ignominieuses, de Pilate à Herode. Chez l'vn, on le traite à coups de soufflets, comme s'il estoit vn faquin de la lie du peuple; chez l'autre, on en fait vn Roy de theatre. Pour augmenter ses douleurs par son mespris, on le couure d'vn haillon de pourpre, & pour marquer sa dignité, on luy met en main vne cane. Petits impatiens, qui osez demander à Dieu où sont ses foudres, quand on yous fait quelque injure ! aurez-vous deformais vne langue, pour accuser les outrages qu'on

yous fait, ayants en veue les opprobres & les maux de

THEOLOGIE, LIVER IV. celuy qui vous a faits? He! que vous estes impuissans, fi le silence de Iesus, qui est la parole de Dieu, ne vous apprend à vous taire. Allez, allez au Palais de Pilate, & contemplez vostre Maistre attaché à vne colomne ; contez, si vous auez assez de courage, les six mille coups de foiiet, de nerfs de bœuf & de scorpions; qui l'ont fait méconnoistre aux Prophetes. Isage doute s'il est homme, n'en ayant plus la figure : depuis la plante des pieds jusques au sommer de sa teste, il ne void pas vn trait, qui ne soit défiguré de coups ou couuert de crachats. Et certes la rage auoit tellement changé le Messie, qu'il falloit asseurer le peuple en le montrant au Pretoire, que c'estoit vn homme Il n'est pas encore temps de juger de son courage, montons au Caluaire, c'est là où la plus cruelle injustice triomphe de la plus parfaite innocence qui fut, ni qui puisse estre. Mais helas! combien de fois le doux Saqueur tombe-t'il sous la pesanteur de sa Croix. faut pourtant qu'il la traisne du mieux qu'il pourra iusques au faiste de la montagne, d'où la Nature estonnée doit contempler son Createur dans les connulfions de la mort. O Dieu! que suis-je contrainte de voir ? l'adorable Iesus, dont l'innocente bouche ne prononce pas vne seule parole qui témoigne de l'impatience en ses maux, ou de la cruauté en ses ennemis. Ainsi qu'vn aigneau qui ne sçait pas besler, il s'estend de luy mesme sur sa Croix, presente ses pieds & ses mains à celuy qui les cloue, & par vne obeifsance qui a mesme du respect pour ses bourreaux , il souffre, parce qu'ils veulent qu'on le dresse entre deux On luy donne la place d'honneur, parce qu'on le juge plus coupable que les brigands; comme on l'auoit preferé à Barabbas, dans l'estime des crimes. Et bien, Celestin ! n'est-ce pas sur cette montagne, où la Majesté de Dieu est cachée? n'est-ce pas là où les splendeurs du Pere eternel se couurent de tenebres, & où la vertu du Tout-puissant paroist esteinte ? Toute sçauante que ie suis , i'auoue mon ignorance ; ie ne vois pas les lumieres de cette écliple, les abismes de cét abaissement sont au-dessus de mes pensées; le secret de ces mysteres m'est caché. Il faut 174 LA CONSOLATION DE LA que ie me taise, aussi-bien n'ay-ie pas le cœur de reparler plus long-temps d'vne si lamentable histoire. Veux-tu t'appuyer dans tes soiblesses embrasse la Croix: veux-tu apprendre les sousstrances d'vn Dieuz iecte-toy à ses piects, & tu y trouuerras sa mere, qui toute consumée de ses douleurs, t'en declatera les excez, par le flux continuel de ses larmes.

# III. POESIE.

Ete qu'on vid iadu aux portes de Sicile La femme d'un grand Rey déplorer son malheur, Et rendre injustement sa raison inutile A sa iuste douleur,

Telle vid-on ausse languissant sous un arbre, Cette Mere qui sut le miracle des Cieux, Quand la mort du Sauueur sit de son corps un marbre, Et la Mer de ses Jeux.

Tous ceux qui luy parloient d'appaiser son martyre. Luy parloient d'augmenter l'excez de sa langueur. Estimant que son cœur deuoit estre l'Empire Ou regnoit la rigueur.

Parlez-luy de gemir vous flatez ses oreilles; Consolez ses soupirs, vous cherchez son trespas: Car qui veut l'affliger, il faut qu'il luy conseille De ne s'uffliger pas.

Celuy qui est pique du desir de luy plaire. Qu'il dise que son mal n'est pleuré qu'à demy : Qu'iconque auancera qu'il est temps de se taire. Sera son ennemy.

Moncher Fils! (s'écrioit cette innacente Dame) Celuy qui blasmera l'excez, de mes douleurs. Doit ignorer au vray les tourmens de moname. Pour condamner mes pleurs.

Si l'on passe des yeux dans ma foible poirrine.

0 s y



\*7;

On y verra l'amour mon immortel vainqueure.
Qui porte dans fis main une cruelle essent ,
Dont il perce man amur.

Les claude de mon ther Eils , & le fiel de su banché , La douleur de son cour , & son esnel somment Me touche pas LESV S , qu'aussi-tress il me souche D'un mesme sentiment.

Plear, plores man jame, or épargues, point voi larmes, Si chacun de vez manx me denoix affiger, Il fandroix anonor la foiblesse des armes Qui me doinene vanger.

Vos plessos estans simie . & sa prime instince . Quand vos larmes iraiens un dela du trespas » Sa peine neantravius sonie svas-mal punis . Ou ne le servit pus.

Lus toù font les bramest, de ce dinin vifage . Où font les donx étlairs de fes aymmbles youn . Ie ne verplus ce frant qui meriseis L'hommage De la Terre & des Cioux.

Arnifuge n'up plat s fa lumitere est esteinte ; Ces deux Soleils n'ont plat leur abfalu pounnir . L'ynoire de ce franc , fur qui da mort est pointe . Fait horreur à le poin.

Cos monitors que farmeiane dacare de denire mivacies; Ne sont que le robus d'ante fisueste Croins

La bouche qui s'ouurit fime finefie Croin; La bouche qui s'ouurrit fimlement aun Gencles, N'a plus mesme de voix.

Sa langua taféhabien de pluisedre humeroume Quivouge sons stausapps, de consume ser sons Mais les grandes douleurs generales constante De former des accons.

Cen'of plus une more securificial en moregie ?

176 LA CONSOLATION DE LA Cen'est plus un tourmens De pouvoir endurer, & de ne pouvoir dire:

11 souffre injustement.

Il est way (mon cher Fils, il est wray mes delices)
Ta bouche ne peus pas seulement souspirer;
Toutefois si tou sang parle de tes supplices,
Qui les peut ignere?

Les playes de ton corps ferment d'autant de laugues Qui forment le discours de ton rigoureux fort; Et les moindres sanglots sont autant de haranques Qui parient de 14 mert.

Et quand bien ta bonté se rendrois infonfible, Le Ciel prendra le foin de declarer tes maux; Chacun de tes tourmens fora rendu vifible Me fraes aux animaux.

Laterre en a tremblé, les Blemens fremissens, L'ail du sour s'obscurit, & se voile le front: Tout e Ciel se fait noir, & les Aftres pallissent, De voir va tel assrout.

Mau helas, mon cher Fils ? res monrantes prunellos Difent que tes douleurs ne doinent point guerir; Luoy donc, mon cher amour ! tes beautez, immort elles Pennent-elles mouris?

Ah IESVS ne vit plus , fin carps oft tank de glace ! Ses beaux yeux font effeints, il n'a plus de vigueur ! On ne remarque plus fur sa dimine face Lu une palle langueur.

Mon IESVS ne vit plus, la douleur me l'emporte, Mon pauvre courest mort, il est sans mouvement; ' ? Mais si mon cour est mort, comment ve suis-je morte De se cruel tourment?

Mon déplorable Fils , tu veux laisser ta Mere ; Asin de soupirer les manx de cette mort ; THEOLOGIE, LIVRE IV.

Poffre donc volontiers à sa douleur amero

Ce foible reconfort.

Si se pounois changer mes deux yeux en fontaines.

Dont le cours esergel ne deufi samau finir.

Ie ferou fans delay de l'objet de tes peines.

Mon trifte founenir.

Tantost ie ploreroù le tourment de tateste s le baiserois les trous que t'a fait ce buisson Et puis ie gousterois le sel que l'on t'apreste Dans ton aigre boisson.

Mais sur tout . mon cher Fils! sujet de ma destresse s'entrerois dans ton cœur vray throne de l'amour, Et serou de ton sein à ma inste trissesse Vn eternel sejour.

Ce servit dans ce cœur, que ie prendrois des charmes à Pour adoucir mes maux & changer mon mal-heur; Ce sèrvit dans ce cœur, que ie prendrois des armes ; Pour vaincre ma douleur.

Mais aust n'est-ce point offencerta Instice, De chercher des daucaurs en ton assistion? Rien ne doit agreer que ton cruel supplice, A mon assection,

Ie renonce aux faueurs d'une douce fortune ; Mon unique repos, mon seul contentement, Sera, si desormais ta deuleur m'importune a Sans nul allagement,

Si quelque bon cenfeit veus seulager ma peine. L'oppose mon deuoir à soure sa raison : Car ie croy qu'une main ne scaureit estre humaino Cherchant ma guerison,

La perte que ie fais estant toute infinie , Dois-ie sinir mei pleurs par quel que reconfort ? L'asseure qui voudra , la Mature se nie , Tandis que se viuray, se veux viure de larmes Leularmes seulemeux me ponome bijos muerri, Es si e deis sinir, mos plante sovone des comas. Qui ma sevana monoro.

Ce sont les derniers mots, qui sinirent la plainte De celle que è anneus estendit ser la Croix. Et de qui la desclevrest encore depainte Dans sa mourante voix.

# IV. P. t. 0 5 E.

E doux charme de ces vers m'ayant inspiré ie ne fçay quelle ferueur, ie m'eleriay comme tout hors de moy-mesme : Glorieuse Reine des Sciences ! woilà vn discours capable de flechir la plus inhumaine gruauté : ne chercher plus d'autre mmede conrie mes maux, le seul exemple du Redempseur est plus fort que toute ma forques. Th. Tu ansois mauuaile grace de te plaindre d'vne affliction vulgaire,& d'vne douleur mediocse, apres auoir contemplé les milères, & les agnonies d'vn Dieumourant, dans des cruantez miraculentes. Rien ne merite plus vos larmes & vos regrets que le mal-heur de ces ames intenfées , qui ont tout leur sentiment pour elles-mesmes , & qui manquept de compation, pour les fouffrances de leur aimable Maiftre. Ie ne tiens pas Celeftin du nombre de ces impirovables, ie me perfuade meime qu'il a de la complaisance de se voir le compagnon d'vn Dieu. Eleue ton esprit à ce qui me reste. Tout le monde est capable de comprendit ce feribble de la Pation , qui fe laifle remarquer aux greut amais il erhoft weu qui ne demeurent à l'escorce. Er routesfois lesus fouriere un martyre fecret & des doulours frirituelles, dot l'excez a aussi peu de proportion auecque les peines du sens, que l'esprit en a auec la chair. Toute come gruhuté qui rauage le corpe du Sauuent, n'eft, à proprement nommer les choses que le materiel de la Pation : la

THEOLOGIE. LIVER IV. forme, & ce qui est de plus delicat, s'accache à l'aine. & y produit des gelnes, dont les espraintes font d'autant plus violences, que moins elles font connuces. C'est ce marayre du ceur que ie tasche de representer; c'eft dans l'interieur de ces souffrances que le defire meter ta penfer. Il y a beaucoup plus de gloire de fouffrie auecene l'innocence d'vne bonne vie, qu'auce les excez d'vne conscience reprochable. Il faur meantmoins auoner que pour l'ordinaire vn criminel a finier d'endurer fen peines anecque plus de paix &c moins de murmure qu'vn innocent. Daurant que le premier fcair qu'on punir le peché, qu'il confesse me riser des fupplices, & le fecond void qu'on perfecure la verru , qu'il ingre digne de recompense. Le premier reconnoift que la rigueur de son luge s'attache à son vice . & le second sent que la hayne e son Tyran en veur à sa personne. Que si vn coupable soulage ses prines de ces confederations, & qu'vn homme-dehien en augmente les fiennes, quelle agonie deuoir presser le cœur de lesus, de scauoir que les luifs of fensoiens en hix vae vereu aussi peu coupable de chastiment, qu'elle estoit souillée de peché! Pareille. ment il ne pouvoit ignorer qu'il possedoit vne innocence infinie , & en luitte, il voyoir & fentoit l'outrage de l'injustice infinie qu'on luy faisbit. Il anoit tounours l'excellence & la merite de sa personne en veue & l'extreme bassesse de ses ennemis. Et comme le ressentiment de l'offense se mesure à la grandeur de celuy qui reçoit l'injure , & à l'indignité de celuy qui la fait, on ne peut douter que le Sauteur ne conceuft vne auersion infinie de ces perits Salmonées, qui du profond du neant, s'éleuoient à l'outrage de la dininité. La pensée des bien faits dont il fauorisoit ce peuple, les tendresses qu'il luy témoignoit, & ses recherches done il l'auoit preuenu, les dédains & les fuices mettoient vne circonstance dans leur ingratitude qui la faisoit passer au-delà de l'excez de tous les crimes. Que si la compassion d'autruy vous ayde à porter vos difgraces, & que la dureté de celuy qui les void, les augmente, quel regret deuoit affliger le cœur de nostre aimable Squueur, de sçauoir que son Man-

.

LA CORSOLATION DELA zvre estoit la jove publique de la Iudée. Personne n'a. noit pitié de les douleurs, fur cette persuasion qu'il les meritoit, puis qu'il ne les pouvoit éuiter. Tous les miracles qu'on auoit veu, ne passoient alors que pour des illusions ou des prestiges, qui auoient trompé la populace; & cette grande fainteré, que les plus manuailes langues auoient respectée, n'eftoit plus qu'une fine hypocrisse de la malice. Ce sentiment ne persuada pas seulement le peuple, peu s'en fallut qu'il ne luy rauist mesme ses Disciples. A peine virent-ils leurbon Maistre au pouvoir de ses envieux, qu'ils chancelerent dans l'opinion de son merite. Celuy qui promettoit vne fidelité, que les tourmens & la mort deuoient accroiftre, se rend à la parole d'vne seruante; & pour rejetter le soupçon de son amitié, il proteste n'auoir pas sa comnoissance. Quelle agonie à ce pauure innocent? de voir que celuy qui depuis peu auoit esté le spectateur de sa gloire, se refusoir pour amy, à yn Homme qu'il auoit reconnu pout son Dieu. Ie ne doute point que cette solitude & ce delaissement general, dans lequel l'aimable Iesus souffrit, ne luy appefantift fa Croix & fon Martyre. Sa pauure mere ne l'abandonna pas, il est vray; mais sa presence augmentoit ses peines, au lieu de les diminuer. Elle estoit proche de la Croix, elle receueit en son ame tous les sourmens qui déchiroient le corps de son Fils ; mais helas / ce n'estoir que pour les refléchir, comme vn. crystal bien poly fur celuy mesme qui en estoit le premier sujet. Et ainsi, comme les rayons de lumiere se redoublent dans leur principe, lors qu'vn corps solide les renuoye à leur source, le Sauueur du monde souffroit vne seconde Passion, que la pitié de la Vierge causoit dans son cœur, par les innocentes mains de l'amour, lesus souffroit donc purement, fans appuy ni secours de personne; aussi se plaignoit-il de son abandon, representant à son Pere, aueque des paroles pleines de langueur, qu'il s'en estoit rendu complice. Mon Dieu, mon Dieu! pourquoy m'auezyous delaissé? Il l'auoit abandonné à Iudas, qui le vendoit; à ses Apostres qui le fuyoient; à ses bourreaux qui le déchiroient, & à sa propre tristelle qui.

THEOLOGIE; LIVE IV. le consumoir. Il l'auoit abandonné; mais de telle forte, que lesus estoit diuisé contre lesus, une de ses parties produisant des douleurs, que l'autre estoit contrainte de souffrir. Certainement cette reflexion donne quelque idée des angoisses du Sauueur ; mais fi l'on veut considerer ce que sans doute il regardoit, il faudra confesser qu'il n'est point de douleur pareille à la sienne. C'estoit peu d'aubir tous les Juifs pour persecuteurs : Iesus estoit le Martyre de tous les hommes. Personne n'est innocent de sa mort, le plus grand Saint a espanché tout son sang : quel nombre de Tyrans, quelle multitude de bourreaux! Ne croy pas que ce soit icy vne de ces hyperboles, qui par l'excea de leurs paroles, portent les plus solides veritez ius. ques au foupcon du mensonge. le connois aussi peu cet artifice, que ie le veux pratiquer. C'est vn article de Foy, que le Messie est mort pour tout le monde : il n'y a pas eu vn feul homme qui n'air esté pecheur, il n'y en a doc pas yn feul qui ne foit perfecuteur. Or cette pensée de vos crimes ne pouvoit produire vne douleur mediocre en son ame, puis qu'il connoissoit parfairement l'obligation qu'il auoit comme pleige, non seulement de souffrir les tourmens exterieurs de sa mort; mais bien dauantage d'exciter une douleur interieure de vos offenses. Et partant cette fatisfaction deuant prendre ses degrez & son intension de la parfaite connoissance qu'il auoit de la Majesté offensée, & du dommage des coupables, il ne faut pas douter qu'elle ne fust excessive ; daurant que ce regret suivoit l'apprehension d'vn mal insiny , & à cause de la coulpe, qui attaque Dieu, & à raison de la peine, qui oblige l'homme à vne eternité de supplices. Adjoustez à cela l'inutilité de tant de douleurs. Ce bon Sauueur voyoit bien le nombre de ses Eleus; mais comme il estoit extremement petit à l'égard de celuy des reprouuez, la tristesse d'vne si precieuse perte, que celle de son sang & de ses peines, ne permettoit pas à la joye de le consoler de ce peu de fruit. Cette consideration estoit puissante dans un esprit qui pénetroit que cette Passion, qui pounoit meriter l'vnion hypostarique à tous les hommes possibles, ne sauvoir pas

L'A CONSOLATION DE BA mesme la moitié de ceux qui deusient eftre ; & ainsi ... en'vn fang qui vous pourioit faire des Dieux, no vous milion pas melme des bien-heureux. De may, ie ne doute point que cette douleur n'euft mile fois ofté la vie à ce doux Agneau, fi par va miracle extraordinaise , il ne l'enft conferuée dans vne geine fi cruelle. Et eertes la joye estant capable de faire mourir, à cause de cet épanouissement de cœur qui diffipe la vie auecque les esprits qui la conservent , il y a bien de l'apparence que la trifteffe rappellant tout le fang au cœur, y produit, par la suppression du mouvement naturel, des nuages qui l'estouffent, en le changeant. Le meutere d'un Fils a souvent ofté la vie à une more desolée s & coment la damnation d'vne infinité d'ames, n'eustelle point touché celuy qui mouroit pour les sauvet? 6 que c'estoit un sensible déplaisir à cét amoureux Pelican ! de répandre son sang inutilement sur la terre. & de voir que l'Incarnation & les soustrances d'vn Dieu, n'emportoient pas sur les hommes, ce qu'vne chetiue volupté faisoit tous les jours. Voilà ce qui caufoit le martyre interieur de lesus; mais ne pensez pas que cetre Passion cachée n'air duré que deux iours comme celle qui déchira fon corps. Des le premier poinct de fa conception, infones au dernier foupir de fa vie , cette cruelle doulour affligea fon ame. Parce qu'elle eur continuellement une viue apprehension de sous les pechez, non seulement en general; mais encore en particulier , connoissant distinstement comhien chacun d'eux offensoit la bonté de son Pere . & meritait de supplices de la lustice. Cette verité tite son appuy de l'obligation volontaire, qu'il s'astoit imposee des lors, de satisfaire pour les hommes, en qui ( selon le sentiment de plusieurs ) le déplaisir de l'injure doit immediatemene fuiure la naiffance du arine. Mais ce n'est pas assez pour conceuoir l'excez de ce martyre ferret, de l'imaginer que cet innocent. mesme dans les flanes de sa mere, eut consiours sa Groix & les transux de toute sa vie dans la penfée. Non , ce n'est pas affer , il faut employer d'autres reflections, pour elever nottre foy à cette sublime conmoissances. Tu fçais que le moindre des peches mos-

THEOLOGIE, LIVELIV. rels merite des peines infinies, finon en l'intention de leurs degrez, dont ie ne veux rien déterminer, au moins en bestenduë de leur durée , ce que personne ne doit mettre en doute. Chacun des pecheurs estant donc obligé à vne fouffrance eternelle, & s'il v auoit olus d'une eternité, à plusieurs, à raison de plusieurs pechez, ie maintiens que lesus-Chrift, pour tirer vn acoust tout entier de vos debres, a souffert toutes les peines eternelles que Dieu pouvoit exiger des hommes , non pas en eftendue de remps , ce qui offenseroit la dignité de sa Personne, mais en intension de douleurs, ce qui pouvoir facisfaire à Dieu en rigueur de Iustice. De sorte que roures ces peines, qui depoient avoir leur estendue dans l'eternité de Dieu, furent recueillies & repliées aux trente trois ans de la vie du Samueur. Et peut-estre qu'en ce sens , il est pardonnable de dire, qu'il a enduré des supplices de ses coupables eternels, non pas en souffrant les flames de l'enfer,n'y perdant la vision beatifique ( comme l'impiere blaspheme ) mais en produifant dans son ame vn rourment qui égaloit toutes ces cruautez, dont la douleur blesse toufiouts & ne ruine iamais. Et il ne servison rien à dire que ces excessiues peines n'estans sas necessaires , leroient fuperffues , & que ce feroit vne profusion en lefus Christ, de donner plus qu'on ne luy demandoit, ou vne injustice à son Pere, d'eriger par-dessus ce qui le pounoir satisfaire. Ie n'ignore pas que la plus petite action de cét Homme-Dieu, comme vn soupir de sa bouche, vn mouusment de son cœur, vn clin de fer yeux, ou quelque chose de moins, a vn merite qui vant le salut d'vn miffion de Mondes , & qu'il a seulement voulu souffrir tant de trauaux, pour vous faite vne redemption abondance & copicule, & pour vous laisser vn illustre temoignage de son amour. Que si ce discours est vray, comme il n'en faut pas douter, ie pense auoir sujet raisonnable d'auancer que le Sauueur a souffert en intenfion de douteurs, tout ce qui effoit deu de supplices, pendane l'eternité de Dieu, à tous les homines. O estrange poids des tourmens de lesus! & profond abyfine des ameriumes de fa vie! vrayement ie ne

THEOLOGIE, LIVER IV. dépositile point des droits de l'heritage; fl est-ce neantmoins qu'il souffre auecque peine cette laideur empruntée, & qu'il ne peut, mesme par jeu, soustenir vn déguisement reprochable. Et qui peut conceuoir vne figure de monstre plus horrible que celle du pecheur? ce fut neantmoins celle que le diuin Iesus s'obligea de porter en la presence de son Pere. Pour \*\* cette saison, il dir chez vn de ses Prophetes, qu'ila porté nos langueurs, & que Dieu l'a chargé de toutes nos fautes. Et autre-part, il appelle nos offenses, ses crimes & son iniquité, non seulement ... parce qu'il en a volontairement acquitté la debte; mais bien dauantage, parce qu'il en a porté la confusion. Cette ignominie n'est conceuable qu'aux se esprits, qui comprennent la haine que Dieu porte au peché, & la distance qu'il y a d'vne Sainteté par eslence à vne malice infinie. Distance qui met des interualles si spacieux entre Dieu & la Creamre, qu'elle la recule infiniment au-delà du rien, qui pourtant ne s'approche de Dieu, que d'vn espace qui n'a point de termes. Certainement Dieu & l'homme sont deux extremitez difficiles à conjoindre ; touresfois j'ofe asseurer que cette alliance est beaucoup plus aisée à celuy qui l'a fait, que celle de l'innocence & du crime. Le Verbe a pris dans l'Incarnation la figure d'esclaue, dans la Circoncisson la marque du pecheur, & dans la Passion il a souffert le supplice des coupables. Sa l'on pese auec attention ces abaissemens , il sera facile de iuger que l'apparence de pecheur a quelque chose de plus dur que les tourmens des parricides, ou la figure d'esclaue; & pour ne rien dire sans appuy, n'estil pas vray qu'vne personne libre se peut feindre de condition ferufle, & qu'vn innocent porte quelquesfoisila peine des criminels. Car outre que ces humiliations laissent toussours à la prudence de juger aucc estime de ses déguisemens, elles ne hazardent que la perte d'vne chose indifferente. Mais le caractere & la flaitrisseure du peché donnent fondement à croire que celuy qui la porce, en a la malice, & qu'il est probable que celuy qui est souillé de noirceur, est brufié de la Samme. Sur cet appuy, ie pourrois soustenir viie

LE CONFORSTOR DE LA penffe qui m'a perfuade que Dieu s'abaiffoir danantage de s'vnir à nostre Nature . que s'il euoir fair serre alliance auceque le dernier des Eftres lenfibles. Le ne dis pas cecy pour offenfer la dignisé de l'homme : ni pour le faire dechoir de l'empire de toutes les Creatures. l'estime que en n'es pas affez amonteur de la condicion , pour me contredire , apres m'auoir oily ; & is m'alleure, quand molino us no pourrois deferer par civilies à ce fentiment : que tu le prendrois fur la force de mon raisonnement. Tu m'audioras bien que dans cée admirable composé de la Nature diuine & de l'humaine, l'homme n'adjoufte rien à Dieu. & que le Verbo n'est pas moins parfait tout ful, que pris dans ce commerge, qui le fair con famblable. Or il eft aus veritable que l'ynion aues va estre viuant ou insensible n'offeroit rien au Verbe .. qu'il eft affeure que votte Nature ne l'accroife d'aueune excellence. Cuft done une chois defia toute ceregine, que Dieu n'abgiffe pas moine la grandeur de & Majesto dans l'vision hypostatique auscque la Nawire hungaing . qu'il l'abailleroit dans la foeiste d'une Marure inferieure. D'oit en poux apprendre que les Creatures, qui one de grandes distances comparées. entr'elles , font source egales dans le rapport qu'en on fait ques lous Princo. Le suppose mainemant, pour le preuse de ma proposition, que Dieu faste ce qu'il mout, & qu'effectivoness it s'y vich à un anbre, à um Aigle nous tour sutte des anivagen qu'il vons plaire. Et pour arrefter dansneage no fire pentee , ic voux que le Verbe cloue vn moulcheron à la haute dignisé de la fubfifiance, in maineigns que dans cen char il a moins d'humiliation que dans la focieté de l'homme. Koigk ma raifen. Cuplque ballelle que nom meaginique dans cos insche ilest incapable de pathé il of Bellevier if ett exemilit que bine Besurg quepontone que la Creature. Ces peries meurenes qui il enfelse de faire. quandil vous picque, font des efforts aust innocens que foibles. Quoy qu'il prenne le bien d'aurruy, lors: qu'il fucce voffre lang , il ne commet aucune injuftice, parce qu'il pourpoit à vue necessité contre qui la Macure luy donne des semes & de l'indufus. Au con-

TRECLOCIE, LYPERIV. rraire, pour excellent que foir l'homme, de foy il à son inclination au vice, & est sujer par son propre poids, à de honreuses & coupables foiblesses. Pour corre raison, le conclus que la Majosté de Dieu ne se raualeron pas tane dans le petit corps d'un moncheron que dans celuy de l'homme, puisque cette premtore alliance ne l'exposeroir par au foupcon du poché, où la seconde luy en laisse au moins l'apparence. lo ne dis pas que l'vnion de la Nature dinine & de la vostre, conjoigne le crime auec l'innocence; ie n'ay garde d'auancer ce blaspheme, puisqu'il est impossible que le peché subliste aupres d'une Saincleré infinie. Faccorde même que fi le Verbe cuft voulu prendre vne-Nature falie du peché, aufh-toft qu'il l'euft touchée, il l'eust fandifiée, dissipant ces ombres beaucoup plus puissamment qu'vn Soleil infiny n'écarteroit les tenebres qui a opposeroient à sa lumiere. Mais remarque que ce grand auantage de fainteté ne luy viendroit que de la perfection du Verbe, & que hors de corte alliance, corte nature eleufe feroit sujete à ses cheutes, & pourrois retomber à les propres defaux. Pne paysane honnorée de la dignité de Reyne, ne scauroit sentir les miletes de sa premiere condicion, pendant que le Prince continuera le bon-heur de ce mariage. A mesme qu'il l'espouse, il la couronne: mais s'il viont, à s'ennuyer de la compagnie, il ne la enictera pos plustoft qu'elle sera villageoile, & deniendra comme anyaramant Aijete aux incommodirez de la naissance. le ne doute pas que cette adorable humanité, que Dieu a eleuce à l'estre diuin, ne peut pecher ; mais cette housense impuissance lay viene precifément & premiezement de la perfection du Verbe, de non pas des propres condicions de fa nature. Et ainsi fi elle ne pounoie comber; ce n'eff. pas que de foy elle n'eust de foiblesse; mais c'est par graco, elle eftoir puiffamment appuyée. D'où ie conolun que voltre Maruse oftant de foy defectueuse, elle a mis dans lesus-Christ le reproche du peché, parce que vous ceux qui le sçauoient Homme, pouuoiene ignoser qu'il fust Dieu. Il falloit vne Foy surnaturelle, pour vous déconurir le souve de cette allianen.

& c'estoit assez de le voir sujet aux autres infirmitez de vostre Nature, pour soupconner qu'il n'estoit pas exempt de celle qui vous rauale au-dessous de toutes les Creatures. Or l'vnion auec vne plante ou vninsecte. ne pouvoit donner cet ombrage ; puisque tous les Estres qui sont dépourueus de raison, sont à couvert du crime & de son reproche. Voilà le plus bas degré de cét abaissement prodigieux, où l'amour a fait, descendre nostre grand Dieu. M'estant arresté si particulierement aux humiliations de l'Homme-Dieu, tu ne dois pas treuuer mauuais que ie te remarque eneore le rencontre de deux grandes extremitez, en la mesme personne : sçauoir de la seruitude & de la royauté. On ne peut douter que le Messie ne fust Monarque de l'Univers, & par droit de naissance, estant Fils naturel de Dieu ; par titre de donation & de conqueste, son Pere luy ayant donné ce qu'il s'acquit par apres au prix de son sang & de sa vie. Si faut-il auouer que ce Souveain estoit serviteur, & par necessité & par choix; par necessité, dautant que la qualité de serviteur consistant en la dependance & l'inegalité de deux personnes, elle regarde aussi bien la Nature que le suppost. Et partant quelque societé de biens & de grandeurs qu'il y ait entre les deux Natures du Sauueur, à cause de leur vnion hypostatique, cette alliance ne pouuant communiquer à l'humaine. l'essentielle grandeur de la divine, elle nesluy oste pas sa dependence, & ensuite elle luy laisse touhours sa sujetion. Mais pour ne rien dissimuler, cette seruitude est honorable, à raison de la Majesté du Maistre; & si lesus n'auoit esté sujet par choix, il y auroit plus dans sa sujetion de quoy rehausser sa gloire, que pour exaggerer son humilité: il a donc esté sujer à Dieu, luy rendant yne obeissance qui est allée insques à mourir en Croix, & à la Vierge, s'employant aux moindres services de sa maison; il a esté sujet à la loy, au moins quant à sa pratique, observant auec estude ce qui estoit de sa conduite. En quoy certes il ne se peut faire que sa dignité n'ait souffert : Car enfin les loix ne sont pas plus honorables que les bandes qui serrent vae playe, ou les cordes qui arrestent vn phreneti-

THEOLOGIE, LIVRE IV. que, Que si tu ne peux souffrir la dureté de ces comparaisons, il faut pour le moins reconnoistre que les loix sont des appuys de la foiblesse humaine, & des remedes ou des preservatifs de vos maladies. Ie me laifse infensiblement rauir à vn discours, qui de vray est. capable d'esclairer l'osprit; mais cerres il peut aussi le laster. La Theologie ayant fait icy vne pause, comme pour reprendre haleine, ie creus que son sience: me commandoit de parler, ce que ie fis en ces termes : Illustre Princesse du Ciel! ie ne puis nier que vous m'ounurez vn Sanctuaire qu'ie n'estois iamais entré. quoy que l'aye esté souverain Pontife ; ie ne sçaurois pareillement distimuler que du mesme endroit d'où me vient vn amour, qui enflamme ma volonté, il me naist vne doute qui trauaille mon esprit. Th. Tu te peux éclaireir, puis que tu me peux interroger. C. Vous m'auez aurresfois appris que le Sauueur du monde ne pouuoit pecher, & neantmoins vous difiez à cette heure que volontairement il auoit suby les trauaux de sa Passion, & par sa mort, il m'a témoigné son amour. A parler franchement, ie ne vois pas comme quoy Iesus-Christ meurt auecque liberté, pour me sauuer, puis que dans la supposition du commandement de son Pere, il ne pouvoit pas ne point mourir estant impeccable. Th. Tu touches vne des difficiles reconciliations de toute ma science : il n'appartient pas à tout le monde d'accorder la liberté du Sauveur auec son impeccabilité, non pas mesme d'en comprendre ou former la doute : Cars'il est libre, il peut ne pas mourir, & s'il est impeccable, il faut absolument qu'il meure; que s'il ne meurt pas, il est libre; mais il peche. Il me plaist bien de démeller le nœud de cerse importante, difficulté » non pas pour t'éclairer d'yne connoissance plus curieuse que necessaire; mais bien pour te donner vn nouueau motif d'aimer celuy qui souffre, parce qu'il t'aime. Non seulement le Messie n'a iamais peché, comme les Escritures l'asseurent & le Concile d'Ephese le determine; mais encore il ne pouvoit pecher. Ouy, Celestin! Iesus estoit impeccable, à raison de la beatitude, dont les lumieres sons si nettes

MO LACONSOLATION DE LA & fa claires, qu'elles empeschem rout autre amour. oni pourroir diuereir l'ame de sa jouissance. Il estoir impeccable à cause de cette pureté infinie que Dieu: communiquoie à son humanité, par l'union reelle de la Sainteré par Essence. Il estoit impercable, parce que le Verbé qui ne peur pecher, anois obligation, en faitte de l'altiance pefonnelle auscque voftre nature, de l'affifter d'vne conduite, qui l'arrestaft aux objets de la raison, sans luy permettre iamais de se distraire auec desordre à ceux des sens; de mesme que la volonté est obligée de commander aux moumemens senfaifs, & que l'ame doir regir le corps, randis qu'elle suy est conjointe. On ne doir pas poureaut inferer do cette verité, que le Sauueur n'ait pas esté libre à executer le commandement de mourir. qu'il auoit receu de fon Pere. Pour re faire comprendre la manuaile fuire qu'auroir cette consequence, ie sonfens en premier lieu, que la mort & la mort de la Croin, foir de precepte, ce que quelques vne conseftent, peut offre comite l'expresse declaration des fainces Leures. De plus, ie veux que ce commandement impossas obligacion de mourir, en forte que si le Messie y euft contreuent, il euft peché. Car de dire qu'il poquois desobeir à cerse Loy sans crime, parce qu'elle ne luy effoit pas donnée auecque cette rigueur de per dre les bonnes-graces de fon Pere, manquant à fon execucion , c'est de vray fauver la liberté de le-Ais . & le commir de l'offense; mais ce n'est pas l'es mempter d'imperfection. le ne puis rejetter l'opinionde ceux qui affeurent que la liberté du Fis de Dieu s'estendoir aux circonstances de sa more; mais ie ne pais fouffrie, que vous ne sayez obligez à votre Redempreur, que de l'anticipation du temps, du choin; du lieu., ou de cette promptitude & ferueur de voloneé qui le porroit à l'obeissance. Vn Medecin qui

auron vne scodule de cent pistoles sur vn de ses malades, ne receuroir pas gratuitement cette somme de hy, quoy que pour l'auoir guery, il suy en donnast vne au-dessius du compte & de la debte. Vous ne croy-riez pas aust estre obligé de la vie à vn agonismr, qui pour l'amout de vous, preniendroit sa mort d'vn

THEODOGIE, LIVER IV. quare d'heure. le sçay que le Sanneur du monde vous auroie toufiours obliges infiniment, bien qu'il ne vous cuft donné qu'un des momess de fa precieufevie. Mais pourquoy ne void-on per que vous luy déniez la substance de sa more, puis que l'Escriture le loue de cefte magnificence ! lesses a donc fouffere librement toutes les douleurs de fa mont et de la vie parce qu'il pounoit les éulter, non pas contreuenans au procepte qu'il amoir de mourir mais le déchangeant de son obligation, par la dispense que son pero estoie prest d'accorder à sa priere. N'est-se pas la plus naine & la plus naturelle expression de ces mots d'Isage: Ila offe offert, parce qu'illa voulu? Luymelme n'a-t'il pas dit, que penfonne ne luy fçan-4 roit rauir la vie; mais qu'il en estoit le seul Mais M stre, qu'il a le pouuoir de la perdre & de la retenir " à son gré? Et ne tança-t'il pas Saint Pierre, qui se " vouloit opposer au dessein de sa more, luy declarant que son Pere luy enuoiroit des legions entieres d'Anges , s'il auoit le defir de les luy demander ! Et cortes. pour ne pas obmerre la raison en cette matiera, le ne voy pas pourquoy Dienauroirfair yn commande. ment plus rigoureux à son Pils, que l'Eglise ne les donne à ses Enfans. N'est-il pas vray, quelque obligation qu'elle vous impose par ses Loix, qu'elle vous laisse tousiours la liberté de recourrir à la disponse, dans les circonstances de quelque rasson considerable? Pouuez-vous mesine nier que la volonté que Dieu a de vous assujettir à ses ordonnances, n'est pas frabsolue, qu'elle soit nocchaire, quoy que sans peché vous ne puissez vous déterminer au contraire Pourquoy refuseroje-on la mesme liberzé au Saunent. si l'on peut conseruer cette souhaitable incapacité à faillir auceque cette franchise, qui luy estoit principe de la plus merivoire de rouces les chartres, paisqu'il n'en est poine de plus grande, que de mourie pour ses amis? Ce sentiment est bien conforme à celuy que Dieu daigna luy-mesme reueler à vne sainte Ame, l'asseurant que la personne de son Fils luy estoit si considerable, que s'il ne luy oust domandé auecque d'excessives ardeurs de mourir, il n'eust iamais perguis

LA CONSOLATION DELA 102 à la mort, ni aux Bourreaux, de le toucher. Voilà ce qui doit porter nos sentimens au dernier & plus haur degré de reconnoissance. Voilà ce qui vous. peut faire comprendre que ce bon Sauveur est à vous fans referue. Vous seriez donc ingrats, si vous n'aimiez vn Dieu, qui s'est volontairement exposé à la mort, pour vous tesmoigner son amour; & delicars, si vous manquiez de resolution contre des maux, qu'il luy estoit aussi aisé de ne point souffrit, qu'il vous est impossible de les éuiter. Regarde toujours cet Homme de douleurs, afin de corriger l'impatience des tiennes, & ie m'asseure qu'aussi plein de courage que de honte e tu diras à cet vnique Injet de tes amours, interposant le credit de son aymable Mere.

#### IV. POESIE.

Velque dure que soit la poitrine des hommes, Elle dojt s'amollir aux traits de la pitié, Manquant à ce deueir, en dira que noue s'emmes Indignes d'amitié.

Les Rochers ont ploré , la Terre s'est onuerse , Es tem les Elemens ont gemy de douleur ; Pour en porter le dueil, la Lune s'est connerte D'une triste content.

Le Soleil se cacha de ses plus sombres voiles, pour se mettre à counert de ce rigoureux sort;
Tout le Ciel esteignis le jour de ces estoilles
Pour euiser la mort.

Les Anges ont ploré , fommes-nous impaffibles ? Sommes-nous fans mal-heur , ou bien fans fentiment ? Le marbre s'est brisé , sommes-nous insensibles , Ou bien sans ingement ?

Helas! & qui seroit si laschement auare. Que de nier des pleurs à la Mere d'un Dieu ? THEOLOGIE, LIVEL IV.

De moy ie ne croy point qu'on tremusit ce barbare

Le cherchant en tout lieu.

Douce Reine des Cieux / fouffrez que se parrage Les aimables sourmens de voirre aspable. Fils , L'objet de mos souhaits , l'objet de mon courage Est dans le Crucifix.

Mettez, vostre douleur au fond de ma poitrine , Grauez, dedans mon s'in touse la Passion ; Ie meurs de ce desir , cette stame diuine Fait mon ambition.

Chafte Reine des cœurs! si vostre bien-veillance Accorde à mes souhaits certe seule faueur. Ie fay wen de soustres auecque complaisance. Les manx de mon Sauueur.

Au plus haut de mon cour ie mettray sa couronne, L'eschelle soussiendra ce qui paroist voussé. L'esponge posone le bou qu'élle empironne. A son autre resté.

Les cordedux & les foüets luy feruiront d'ombrage, S'espandant à l'entour, commme un saint arbrisseau, L'eguiere tout aupres leur donnera l'usage D'un vase remply d'eau.

La lance qui marque la moins sensible playe Surceluy que la mort auois rendu vainqueur, Pour faire une douleur plus ensiere & plus vraye, Me percera le cœur.

Et puu pour acheuer cét amoureux supplice, le planteraj les cloux au plus sensible lieu, l'attends bien du marteau cét outrageux seruico Qu'il osa faire à Dieu.

La Croix de mon Sauueur luy seruira d'Empire . Ce sera dans ces bras que de nuist & de iour . Sans cesse il souffrira cét innocent martyre

### 194 LA CONSOLKTION DE LA Farles mains de l'amour.

Alors, mon passure cour ! to feras un Caluaire .

Et l'auray plaisement la fin de mon desfein .

Quand l'auray les toument du Fils & de la Mere
Au mitieu de mon Rin.

La Vierge me dira les cruelles alarmes, Dons la douleur fendis fon cour par le milieu; Ie liray dans sescru & dans ses tristee larmes Le martyre d'un Dieu.

Pent-estre mon Sammeur! estant en cette escole, Auray-ie le bon-heur d'amoir ce que tu du A ce braue larron, dout la seule parole S'omuris le Paradie.



## ARGVMENT DV V. LIVRE.

A Versu poffedant desbaurez difnes de noftre pmour fans queil luy besoin d'emprunter des detraits estrangers, il arriue pourtant, à raison de l'interest qui nous attache toussours à nous mesmes, que se elle est aimable, elle mest pas aimée. 1. Sur cette connaiffance, la Theologie se dispose, dans le commemons de ce demier liure , a declarer le merite de la faufrance , montrant que des cost vie elle rend l'homme heureux, & par les marques de la predestination qu'elle met en luy. & parles fentimons d'une toye qu'il goune dans fes amertames. A l'exemple du Sauneur, qui pendant cette vie estoit conjointement bien-heureux & miserable. II. La premiere Poesse admire cette alliance de la gloire & de la misere dans cette dinine personne, & prend de cette merneille un puissant motif pour animer nostre courage à la patienco. Ill. Dans la facende profe, apres auoir auancé ce Paradone que Dieu, tont Dien qu'il est, ne peut recompenser avecque instice le merite d'une bonne action, alle releve la grandeur de noftre conrenue par l'eftime de fa valeur de de penpetuisé de la durée. IR. La fécende Posse destrict la mesme bearisada. V. La Sapience maxque dans la emifiefme Profe trois principaux degrez, de la constance Chrastienne : Le premier dans l'indifference à recemeir tont de la main de Dien, le second dans la conformité un choix des manx. & le dernier dans la complaifance à les chercher. VI. L'exemple de generouse Paphrace, qui ne fin pui plustost vostinscist qu'il cherche de nouureme maregres, fait la dermore Perfie. VII. Pour conclure folidementale Theologie proferringt quarre raifon , qui perment penfinades bamont des fonfrances, 🖝 la fuite de tout ce qui flate la Nature.

Digitized by Google



LA

# CONSOLATION

DE LA

## THEOLOGIE.

LIVRE CINQVIESME.

#### I. PROSE.

Moins que d'estre insensible, on ne peur refuser son amour à vne Bonté si parfaite;
mais certes il faut manquer tout à fait de
eœur, pour ne se point sentir animé à la
veut d'vn si grand & si glorieux exemple. C. Madame, le confesse s'abende et la sie le plus lasche
de ceux qui ont besoin de constance :: acantmoins
vous auez tellement esmeu ma generosité : qu'il me
semble que rien du monde ne la seaurnoit vaincre. Th.
La connoissance que i'ay de ton humeur, m'a ton
jours fait esperer cette resolution de toy, jugeant bien
que ces petires impatiences, qui te sons eschappées,
acs moignoient, plus d'execz dans ta douleur, que de
defaux dans ton courage. Veux-tu que ieae montre
smaintenant que le prix de vostre recompense égale

THEOLOGIE, LIVRE V. le merire de vostre exemple, & que le salaire de vostre patience vaut autant que le motif de vostre vertu? C. Cette instruction augmentera le sentiment que i'ay de vos bien-faits, & me portera aux deuoirs d'yne nounelle reconnoissance. Car encore bien que ie me senre disposé à seruir Dieu, sans esperance, ie sçay que nostre amour se soustient par l'interest, & que rien ne donne plus de suite à nostre fidelité, que l'auantage de sa recherche. Th. Mon cher Nourrisson! cérauen marque la sincerité de ton desir; puis que tu ne reconnoistrois pas auccque tant de franchise, le defaut de ton seruice, si tu voulois seulement te satisfaire. Prepare toy donc à vn discours qui te fera voir, que eu ne souffres pas en vain, & que celuy qui expose les hommes à la fortune, les dispose à la gloire. C. S'il ne faut que de la docilité & de l'attention, ie vous conjure, ne regardez pas mon contentement par le delay de vos promesses. Th. Il ne sera pas difficile de te donner cette connoissance, puis que tu l'as dessa : que si ton esprit n'en est pas tousiours persuadé, c'est que la multitude de ses pensées la dinertit à d'autres applications. Pour te convaincre de cette verité, ie re veux preuenir de quelques demandes, & tout premierement, dis-moy, l'homme a-t'il quelque beatitude? C. Vrayment son Createur l'autoit fait de pire condition que toutes les autres Natures qui luy sont sujertes, s'il auoit manqué de le dresser à vne felicité. que sa Prouidence procure aux moindres animaux. La liberté que les oyseaux treuvent dans l'air, & cetre innocence auecque laquelle les poissons & les bestes fauuages suinent & contentent les inclinations naturelles, sans qu'il y air aucun crime dans la poursuite de leurs plaifirs, ni d'excez dans la jouissance de leurs objets, prouuent assez la verité de ma creance. Th. Tu mets donc le bon-heur des animaux à viure selon l'inftina, pourueu que rien n'en trauerse la recherche & n'en trouble la possession. C. l'estime que personne ne doit augir d'autre sentiment, s'il ponetre la Nature des Eftres sensibles. Th. le t'ay interrompu pour t'obliger d'esclaircir ton opinion, & non pas pour la contredire. Tiens-tu que la beatitude de

LA CONSOLATION: DE LA l'homme foit à ne sien souffrir de contraire, & à pof. feder tout ce que l'inclination des tens recherche? C. Ma vie pafiée ne perfuadera izmais à personne, que je fois dans cette erreur ; le mesoris des richesses . la haime des voluptez & lassaite des homneurs, sont d'assiez bonnes caucions de mon estime. The le t'interroge . pour se faire enseigner le monde, & non pas pour m'instruite; i'ay trop d'habitude auerque Celestin. pour le croire de la socie d'Epicure ou de queique Philocophe plus lasche. C. Noftre bearitude doit effre dans vn objet qui asreste & contente le defir. L'or & l'argent remplissent dauantage le cœur d'inquierndes que de fatistaction ; & quand vn seul homme possederoit tout ce que le Soleil en fit iamais, il feroit tous les autres miferables & ne rendroit pas seluy-là concent. Th. La volupté a iene fçay quoy de phis dour, & comme elle s'accache plus anmediacement à vostre Name, il semble qu'elle doine mieux cerminer sa pourfuire. C. On ne peut le nier : la volupté rauit l'homme succeue plus de transport ; mais aussi elle a moins de pureté que cet échanant Corrupteur, qui se fait aimer insques dans les abisines. De plus , la vohomé pourrit la chair qu'elle flace, & au lieu d'éleuer fon finer à un estar innicerable, elle l'abaisse à des ordures qui le chargent & le flaistrissene, Th. Pleust à Dieu, mon cher Nourrillon! que tous les hommes eussent ce veritable sentiment des plaisirs & des richesses : que penses-ou de la gloire ? C. Vous ar'auez appris que l'honnour & l'eltime des hommes auoir erop peu de solidiré pour donner beauvoup de saties faction à vneame railonnable. Et à parlet franchement, outre qu'yn for possède plus souvent la Renommée qu'va homme fage, ie ne fçay comme quoy l'opinion d'autruy, qui est presque roussours injuste, on du moins incomme, pourroit donner du bon-heur à ceux à qui elle ne scauroir donner du merite. Corcoinement si la penfée qu'on a de ce que nous valons. mous rend bien-heureux, il faut auouer que nous sommes miserables, la nuice, quand cout le monde dore, ou du moins que nostre feliciré n'est pas grans de , puilque pour lots nous n'entrecenous pas les veilles

THEO'LOGIE, LIVER V. veilles de beaucoup de personnes. Encore y a-t'il à craindre que leur fauorable sentiment ne soit vn songe, estant formé pendant le sommeil des hommes. Mais quand il seroit vray, que ces grandes charges, dont la vanité fut son amorce, auroient autant de bien que d'esclat, il me seroit impossible de consentir que l'homme en peust estre content. Rien de tout ce qui se passe ne sçauroit posseder la nature de la beatirude, & n'en porte qu'iniustement le nom; il faut qu'vn bien foit eternel & infini, pour fouften ir cette estime. Voila d'où il arriue que ces grandes vosuptez, que les hommes cherchent auecque des desirs si empressez, perdent lors qu'on les possede, cette auantageuse opinion qu'on en conceuoit pendant la pourfuite. L'esprit faisant reflexion, que ces biens s'eschappent auecque le temps qui les amene, se rebute de voir tant de peines payées d'vne si courte iouissance Voila sainte Maistresse des vertus ce que ie sçay, ou à mieux parler, ce que ie ne sçay pas de la beatitude. Quoy que ie ne sois pas tout à fait ignorant de la souperaine felicité des hommes, il vaut mieux vous ouir fur cet important suiet, que de rien auancer, qui soit indigne de son excellence. Sans beaucoup d'adresse, on peut marquer vne infinité de points dans le Cercle qui n'en font pas le centre; mais de toucher celuy qui s'elloigne egallement de toute sa circonference, c'est ce que la proportion mesme auroit peine d'entreprendre auecque succez. Th. Cette modestie m'agrée (mon cher Disciple) & ensemble m'oblige de te descouurir vn secret, que i'ay gardé pour le dernier de nos entreriens. Dans le commencement & le progrez de mon discours, ie t'ay fait voir que nostre grand Dieu auoit vn empire absolu sur routes les actions de sa Creature, qu'il les regloit auec vne sagesse infinie, & qu'il n'ordonnoit pas vos peines sans dessein ny sans les dresser sur de nobles & de fameux exemples: il me reste de te monstrer que sa Bonté ne pretend pas que vous souffriez sans recompense; & que comme il a mis vôtre modelle dans la personne de son Fils, il establit le prix de vostre merite dans la possession de la gloire. Et pour m'expliquer dauantage , le dis que comme la

LA CONSOLATION DE LA 100 beatitude de l'homme est la fin de toutes ses actions elle est l'effet & la production des souffrances. De sorte que l'homme ayant deux vies, l'vne qui se mesure à certain nombre d'années, & l'autre qui a toute l'égendue de l'eternité par sa durée, il ne faut point douter que la felicité de la premiere ne doiue consister en ce qui nous prepare au bon-heur de la seconde. Ie ne voy pas en quoy vous pourriez faire resider la beatitude de cette miserable vie, que dans ce qui vous asseure le merite de la bien-heureuse. Or ie maintiens que c'est par l'aduersité que nous meritons la gloire : c'est donc dans l'aduersité que se retrouve tout le bon-heur de cette vie. Pour esseuer ton esprit à la connoissance, souviens toy de cette grande parole de Saint Iean: Nous serons semblables à Dieu dans la gloire, par-, ce que nous le verrons comme il est. Pour auoir la ressemblance d'vne chose, il faur estre son image: vous Cerez donc semblables à Dieu en le voyant, & cette ressemblance que vous aurez auecque luy, vous rendra heureux comme luy. C'est à dire que la mesme action qui met Dieu dans la iouissance d'vne souueraine felicité, sera celle qui vous rendra contens dans la gloire. Et comme il est heureux par la connoissance de soy-mesme, & que cette connoissance, qui s'arreste à ses perfections, engendre son Fils image substantielle de son estre, il suit necessairement. si vous deuez estre heureux à sa façon, que vostre beatitude consiste à retirer l'image de son Fils en vous mesme, par la veue des grandeurs infinies d'vne Nature infinie. Ce qui est en quelque façon produire & engendrer dans vous mesme le Verbe, qui est la vraye & parfaite ressemblance de son eternel principe. Et à dire mon sentiment auecque liberté, puisque Dieu esseue l'homme à la gloire de fils adoptif, en luy donnant entrée à la pretention de son heritage, il y a raison de vouloir en luy du rapport à ce Verbe, qui est son Fils par nature. Que si le Verbe increé est dans le Ciel l'idee de la beatitude, ne iugez vous pas que le Verbe Incarné doit estre vostre Exemplaire sur la terre? La Philosophie vous apprend que pour porter la qualité de Fils, il faut auoir vne melme nature que

THEOLOGIE, LITTE V. celle de son principe, non pas en identité, mais au moins en ressemblance. Tous les freres sont enfans d'vn mesme pese: donc deuans estre tous l'image d'vn mesme principe, il suit qu'ils doiuent tous auoir du rapport les vns auecque les autres. Ce raisonnement est si naturel, que tous les doctes conviennent, que comme vous deuez estre semblable au Sauueur dans la gloire, vous auez pareillement obligation de luy ressembler en sa vie. Peut-estre se dit-il en ce sens , la voye, voulant infinuer qu'il faut tenir ses routes & marcher sur ses traces, pour s'asseurer l'entrée à la felicité. Qu'il soit ainsi ou autrement, on ne sçauroit douter que le Redempteur des hommes ne soit la cause de leur Predestination, non seulement en ce qu'il est le Principe essedif de vos graces, mais aussi en ce qu'il en est l'Exemplaire. Ne croyez pas toutefois qu'il ne foit prototype que dans la fin, qui est de vous rendre, à sa mode, les heritiers de sa gloire, en vous meritant d'estre les enfans de son Pere; mais pareillement dans les moyens d'arriuer à cette sureminente adoption. Afin de conceuoir cecy, il faut prendre la predestination, non pas pour le choix que Dieu fait des hommes à la gloire ; mais pour cette suite de moyens, qui les dispose à ce choix, comme l'enseigne le grand Augustin. Que si vous considerez la predestination en ce sens, vous auouerez que vous estes obligez à la souffrance, par l'obligation du rapport que vous deuez auoir à vostre Sauueur, suiuant l'oracle de l'Apostre. Dieu a predestiné ceux qu'il destine " à la gloire, à vne parfaire conformité & vne exacte , ressemblance auecque son Fils. Tous les Eleus ne seront que des copies de cét Original : c'est donc sur ce modele qu'il faut former & prendre l'idée de vostre vie, & de luy qu'il faut apprendre ce qui vous peut disposer à la beatitude. Que s'il est ains, on ne scauroit douter que la souffrance ne soit vn moyen de necessiré, puisque toutes les grandeurs de Jesus sont fondées sur les douleurs de sa Croix, & les opprobres de sa mort. Ce fut ce que luy mesme apprit à S. Luc & à Cleophas, qui se retiroient de Ierusalem en Emaiis apres cette trifte iournée, où la rage des Iuifs, sembloi

LA CONSOLATION DE LA auoir triomphé de l'innocence du Iuste. Car comme ils continuoient leur chemin, sans que l'estonnemene d'yne si funeste auenture leur permist à peine de parler, celuy qui donnoit sujet à cette extase, se joignit à eux, feignant le mesme voyage que ses Disciples. Et comme il eur compris de leur discours, que la Foy de toutes les grandeurs du Messie s'estoit esteinte auecque sa "vie, il leur fit ce remarquable reproche. O pauures " insensez & retifs que vous estes, dans la creance de " ce que les Prophetes ont annoncé! ne falloit-il pas " que le Christ endurast toutes les ignominies du Cal-" uaire, pour entrer en sa gloire? On ne passe à la iouissance des joyes eternelles, que par les ennuys de ces miseres passageres : le Ciel a des serrures & des cadenats qui ne s'ouurent qu'auecque la Croix. C'est le fentiment commun des sçauans, pris sur la deposition de S. Paul, que Dieu le Pere laissa au Verbe incarné le choix de la vie qu'il deuoit mener sur terre. Mais quoy qu'il n'y eust ny auantage de merite dans les peines, ny descher de perfection dans la iouissance d'vn estar heureux & paisible, il s'arresta à la Croix. preferans ses agonies & ses douleurs à la ioye & à la douce fortune qui luy estoit proposée. Ce fut le seul desir de vous faire comprendre, que son affection estoit toute pure, qui l'obligea à vne preserence si peu fauorable au sens & à l'inclination naturelle de l'homme. Que si le Fils de Dieu, à qui la gloire appartenoit par droit de naissance, a deu y entrer par ses trauaux & ses peines, n'est-ce pas assez , pour faire receuoir à des criminels l'arrest de ce grand Apostre, qui porte qu'il se faut faire entrée au Royaume de Dieu , & au trauers d'vne infinité d'afflictions & d'amertumes ? Ie fçay bien que Dieu pouuoit donner son Paradis pour rien, & faire passer les hommes des plaisirs de certe vie au bon-heur de l'eternelle. Mais y auroit-il apparence de traitter des esclaues auec plus de douceur que le Fils vnique, & de fauoriser des impies au preiudice mesme de l'innocent? Voulez-vous donc auoir les marques de vostre predestination, tegardez si vous auez part aux douleurs de la Croix, dautant que personne ne peut regner auecque lesus,

THEOLOGIE, LIVER V. ny porter la qualité de fils & d'heritier auecque luy. s'il n'a souffert de compagnie. Tout ce discours suffit pour vous persuader, que le bon-heur de cette vie consiste en la souffrance de ses Miseres, puisque l'aduersité vous rend conformes au Sauueur, & vous fait images de cette Image de douleurs, vous donnant l'asseurance de la gloire, dans la partitipation de ses angoisses. I'ay fait voir en vn autre endroit que l'aduersité purifioit la Foy, releuoit l'Esperance, & enflammoit l'Amour ; la Foy respond icy bas à la claire vision de Dieu, l'Esperance à la possession,& l'Amour aueugle à l'Amour esclairé de la gloire. Et partant celuy qui souffre, a toute la beatitude dont vous pouuez jouit en cette vie. Mais pour comprendre qu'vne ame patiente est parfaitement heureuse, remarque ie te prie, qu'elle ne manque pas d'vne certaine satisfaction , laquelle imite cette excessiue iove qui naist par vne suitte necessaire de la connoissance & de l'amour de la Patrie. Ouy, Celestin, non seulement ie tiens que les grandes & eternelles felicitez de l'autre vie ne sont que le fruit de vos trauaux & de vos peines, & que ces larmes dont vous arrousez la terre, est la precieuse semence de la beatitude, que vous attendez au Ciel, mais dauantage, ie defens qu'il y a de la ioye dans ces ennuis, où la foiblesse des petits courages ne se figure que des gesnes. D'où il faut necessairement conclute que l'homme est heureux dans son mal-heur, & parce qu'il gouste mesme dans le fiel, des douceurs inconnues à la chair, & parce qu'il merite par ces delicienses amertumes, les torrens sacrez de l'eternité. C'est icy où l'enigme de Samson se doit expliquer à l'auantage des souffrances, & que la douceur & la viande fortent du Fort : Car il est certain , & personne ne le sçauroit nier, que ces ames fortunées qui semblent mourir de douleur, languissent de plaisir. Les souspirs qui sortent de leurs bouches, n'accusent pas leurs maux, ils moderent seulement leur 10 ye, & ces pasmoisons, que l'on croyroit arriver de l'excez de leuts peines, n'est qu'vn esset de leur transport. Ha Dieu! que ne m'est il possible de faire gouster à la plus molle volupté, vne de ces precieuses larmes qui coulent des

LA CONSOLATION DE LA 484 yeux de ces fortunez mal-heureux, elle auo üeroit fares doute que ces iouissances sont fades, & qu'il n'est rien de si doux que de pleurer. Toute la vaine ioye des mondains se jette au dehors sur le visage & dans leur mine, pendant que le pauure cœur se noye de triftefse, & ressent la dure contrainte de cette hypocrisse. Au contraire ceux qui paroissent affligez, & qui portent à l'exterieur vne ame desolée, possedent vn paradis an . fond du cœur ; plus leur rauissement est secret, plus at'il de violence. N'a-t'on pas ouy quelques-vns de ces enfans de Coré crier dans la surprise de ces assauts delicieux. Mon Dieu ie n'en peux plus, ie meurs, fi vous ne retenez l'abondance des consolations que ie fauoure! Pourquoy S. Paul diroit-il qu'il est dans l'excez du plaisir quand il souffre, si la souffrance des iustes par vne secrette & diuine Antiperistase, ne confoloit au lieu d'affliger ? Si la patience n'auoit que du fiel & de l'amertume , S. Iacques asseureroit-il, qu'à même que yous tobez dans le l'entiment d'une infinité de miseres, yous faites rencontre de toute la joye ? Les Martyrs ont connu cette verité cachée, quand ils ont protesté à leurs Tyrans qu'ils ne sentoient ny la dureté de leur fer, ny la pointe de leurs flammes. Cette gemereuse Potamerice, qui prie son bourreau de la plonger peu à peu dans l'huile boüillante & le plomb fondu , afin de n'aualler pas tout d'vn coup cette mort liquide, ne sauoure-t'elle point de douceur dans les amercumes d'une si effroyable torture ? Et ceux qui dans les Monasteres & le desert estudient de nouveaux Martyres, n'y treuuent-ils point de secrettes delices? C'est dans ces Louures de l'innocence, & dans ces beaux vergers de la vertu, qu'il se pratique vne iustice que le vulgaire des hommes ressent sans le connoistre: Car ceux qui possedent les biens du monde, & qui taschent de se noyer dans le plaisir, n'en retirent que des inquierudes & du tourment; & ceux qui en fouffrent tous les maux, sans les meriter, n'en recoiuent que de l'auantage & des aises. Cette equité est pour le iuste & l'impie vne excellente misericorde, parce qu'elle detrompe celuy-cy de la vanité des choses senfibles, & anime celuy-là dans l'attente des eternelles.

THEOSOGIE, LIVÉE V. l'oserois mesme auancer en eux le miracle que Dieu fit trente-trois ans en la personne de son Fils, ie veux dire, que pour les faire souffrir auec merite & perseuerance, il messe en eux la douleur & la ioye. N'as-tu iamais pelé que le Sauueur possedoit pendant toute sa vie, les felicitez des bien-heureux, & sentoit la donleur des miserables? Ce fut vn des artifices de la sagesse de nostre Dieu, de treuuer vn nœud qui arrestast le bon-heur & la misere dans celuy qui deuoit estre selon la voix de Simeon, vn grand sujet de contradiction. Il l'auoit esté au premier moment de sa Conception, vnissant le Createur à la creature, la force à la foiblesse, la sagesse à l'enfance ; & dans sa passion il le deuoit estre, ioignant la mort à la vie. Veritablement on ne peut nier qu'il ne se soit fait des alliances fort incompatibles en cette diuine Personne, & qu'on ne pounoit voir sans extase, l'impuissance de pecher, auccque la liberté de bien faire. Si est-ce neantmoins que la plus estrange vnion, qui se treuuoit dans le Sauueur, fut celle de la beatitude & de la souffrance. Dautant qu'il fallut trente-trois ans de miracles pour arrester l'inimitié de ces contraires : soit que la gloire fust recenue dans son ame, par vne violence suppression de ses effets, soit que la joye & la douleur, par vn empire absolu qui leur commandoit cette courtoisse, s'accordassent à faire en mesme temps, vn homme glorieux & souffrant. Peut-estre aussi qu'elles partagerent cette sainte humanité, la douleur rauageant la plus basse partie, tandis que la ioye bien-heureroit la superieure. La plus ingrate humeur du monde doit tirer de cette reflexion vne parfaite reconnoissance, & vne genereuse disposition à souffrir au moins auecque parience, ce que vostre Dieu a souffert par miracle. Et ceux qui par estat honorent cette violence de tant d'années, peuvent par cét exemple, se confirmer dans l'aueu de cette verité, qu'vn homme qui souffre, ne laisle pas d'estre heureux.

#### I. PORSIE.

A Tmable écueil de la raifon, Naufrage à fonhaitter, glorieux precipice, Ie ne puis concenoir ce fubtile artifice, Ny l'innifible nœud, qui fait la liaifon D'une Essence dinine à vostre chair humaine;

Mon effort est ma peine: Vn Cherwhin peut sans honne ignorer De si profonds Mysteres; Sus mon esprit : il les famt adorer; Ne cherche point le næud de ces contraires.

Sans esinde se reconnois Du hazard à parler, du merite à me taire, Vn supplice au discours, au silence un salaire, Ie serou imprudent si le l'entreprenou; Ie possede en l'aueu d'une sage ignorance

Vne haute science, N'écoute point un desfirchmeux, Empesche sa poursuite, Il blesse yn cœur sans éclairer les yeux, Es perd l'espris, quand il est sa conduite.

Ie voy dans un mesme sujet
L'éternité, le temps, la sorce, la soiblesse,
Le silence, la voix, l'enfance, la sagesse;
La ioye & la douleur ont un commun objet.
L'abysme du stauoir se joint à l'apparence.
Le crime à l'innocence:
Celuy qui vit, ess sujet la mort;
N'entreprens point mon Ame,
De contenter ton inusile essort,
Tu peux bruster, sans luire de ta stame.

D'où vient, ô doux Roy des Amans! Qu'à vos felicitez, vous joigniez, la misere? Faut-il pour estre heureux vne douceur amere. Et pour ne sien soussfrir, soussfrir tous les tourmens? THEOLOGIE, LIVEE V.

Homme qui que tu sois, apprens une merueille,
Qui n'a pussa pareille,
Ce cher Amani est glorieux pour soy,
Et partant impassible;
Il doir soussirir, puis qu'il répond pour toy,
Ton interest le rend ains sensible:

Redoutable & foible Vainqueur, Monarque fans pouwoir, beauté fans bonne-grace,. Puissance fans attrait, douceur fans essicace, Vous tenez, mon esprit, vous rauissez, mon cœur, Si vous estes beureux, vous estes miserable, Et partant adorable:

l'offre mes yeux à vos triftes douleurs, Qui croira cette hiftoire, Vn homme heureux est sujet aux mal-heurs, L'homme souffrant possede de la gloire.

Par un effet de sa douceur

La ioge & la douleur s'accordent en son Ame,

La gloire le remplit d'une amoureus e flame.

D'autre par le tourment s'en rend le possesseur :

L'un donne du plassir, l'autre cause un martyre s'

Certes ie l'ose dire.

Cette douleur nous acquiert un Sauneur, Et nous fait de sa peine Vn beau tresor de grace & de saueur, Et de son sang une heureuse sontaine.

Qui pourra iaman anoner Dans un mesme sujet une telle alliance, D'innocent, de pecheur, de ioge & de souffrance; le ne la scaurois voir; mais ie la puis louer; Si ie n'ay point d'esprit, s'auray de la louange;

En faifant cét échange, Par mon respect j'acquiste mon deuoir: Bien-heureuse foiblesse, Vn peu d'amour vaus beaucoup de ssauoir. Ma pauwret é vaus mieux que ma richesse.

Honorable persecuteur,

206 LA CONSOLATION DE LA Doux & cruel Amour! falloit-il que l'ennie Attaquast l'immortel , & luy ranist la vie? La mort a-t elle ofése prendre an Createur: Croiroit-on sabonté n'estre pas instinte Sans cette tyrannie?

In immortel capable de mourir,
O l'étrange spectacle !
N'est-ce point trop, pour me faire soustrir
De voir un Dieu qui soustre parmiracle ?

L'exemple de ce grand Sauneur Surmonte mes froideurs, anime mon courage,. Rien ne peut diwertir mes yeux de cette image;. Ce qu'on estime un mal, ie l'estime faueur, Contre la cruanté mon amour, interesse Ex pique ma foiblesse

Ie veux souffrir, se peux estre vainqueur : O l'étrange spectacle ! De voir von homme, & de le voir sans caur, Lors qu'il voir Dieu, qui souffre par miracle ?

Quel mal me pourroit affaillir?
Puis ques ay mon Sauneur, dois-je rendre les armes?
Puis qu'il fiate mes mans, dois-je fuir les larmes?
Sur l'exemple d'un Dieu is no fraurois faillir:
Autant que s'ay d'amour autant je fuis mon aife:
l'ayme ceste antithese.

Amour, douleur, contentement & pleurs, O l'aymable spectacle! Quand l'homme heureux recherche les douleurs, Lors qu'il voit Dieu, qui souffre par miracle.

#### IL P. R'O S-Ei

A bearitude n'estant que la possession du vray bien, le pourrois rapporter à cette felicité, que l'innocence affligée joilir dés cette vie, de tous les auantages qu'elle tire de la pratique de cette riche vertu, qui paroist triste à ceux qui ne s'imaginent poiat de loye, où ils ne voyent point de dissolution. Ie laisse volontiers ce dénombrement de vos-biens, par-

THEOLOGIE, LIVE V. ce que ie me promets de leur trouuer vne place plus commode. Auffi ie m'apperçois qu'il est temps de te montrer cette couronne, que Dieu prepare à ceux qui sont fideles à ses Commandemens, & qui taschent de se rendre semblables à son Fils bien-aymé. N'attent pas neantmoins que ie t'explique cette immense felicité dont l'Apostre ne peut parler, mesme apres l'auoir goustée. Ne crois pas aussi, que le te vueille faire conceuoir le bon-heur du Patadis par les supplices de l'Enfer, comme les Spartes faisoient voir la beauté de la vertu à leurs enfans, en leur découurant les horribles laideurs du vice. l'auoue que la souffrance vertueuse des maux de cette vie, vous détourne de cet abysme, d'où iamais personne ne releue. Mais ie n'ay garde de mettre vostre souueraine felicité dans la prination d'vn mal infiny, puis qu'elle doit estre dans la jouissance du bien souverain. Ce seroit pareillement vne chose inutile, de prouuer que les delices de l'autre vie ne sont que les fruits & la recompense des afflictions de celle-cy. La sainte Escriture a trop de témoignages de cette verité, pour nous en laisser de raisonnables doutes; & puis n'ay-je pas suffisamment estably, que des criminels ne doiuent attendre l'heritage des enfans, que par l'expiation de ce qui les rend odieux à la Majesté de leur Juge? C'est vn Arrest prononcé par la veritable bouche du Sauueur, à qui cette distribution appartient, que personne n'y aura part, s'il ne marche apres luy, & n'imite l'exemple de ce Dieu affligé, dont tout le monde defire de posseder la gloire, sans pretendre à ses peines. Qui veut regner auec Iesus-Christ, doit mourir auec luy: c'est par la Croix qu'il s'est éleué au Ciel, qu'on ne pouuoit luy refuser sans injustice : quiconque refule d'y estre attaché, ne veut pas otiir cette douce parole: Tu seras aujourd'huy en Paradis auec moy. " Supposant donc que la souveraine bearitude de Phomme confiste dans l'erernelle jouissance de Dieu. · qui ne se laisse posseder que par la veue & l'amour de ses dinines persections; De plus, que le droit de cette beatitude est dans le merite de la souffrance, ie vais -ten découurir l'idée, par certaines reflexions qui por-

LA CONSOLATION DELLA tent l'esprit à cette haute connoissance. Ma premiere consideration se prend de la grandeur de cette couronne, qui est infinie en soy & excessiue en vous : elle est infinie en soy, n'estant autre chose que Dieu, qui est infiny dans sa Nature, puis qu'elle ne reçoit aucune imitation; & en ses attributs, puis que les qualitez d'vn sujet se mesurent à son Essence. Elle est excessiue en vous, dautant que Dieu qui peut tout, ne scauroit assez tendre à vne bonne action, s'il ne luy donne trop. Et partant comme il ne peut estre injuste, pour luy donner moins qu'elle ne vaut, il faut qu'il soit prodigue, pour luy donner plus qu'elle ne merite. C'est ce qui l'obligea de dire autressois à son seruiteur Abraham, qu'il estoit sa trop grande recompense. Dauid s'écrie dans la mesme lumiere : vos. amis sont trop honorez. Pour penetrer cette curieuse & profitable verité, il faut conceuoir qu'il est de certaines choses, qui ne peuuent rencontrer d'égale mefure : tout ce qu'on leur ajuste, ou est trop long, ou trop court, laissant leur extremité au deça de leur excez, ou la portant au delà de leur defaut. La Geometrie reconnoist cette inégalité dans le Diametre & les lignes du Carré qui le ferment, dautant que leur disproportion ne leur permet iamais de se rencontrer. Le peché & la satisfaction de son ouurage est de certe. nature: Car si mesme vn Seraphin entreprenoit d'aquiter vn crime par sa peine, pour excessiue qu'elle fust, il faudroit que la bonté de Dieu suppleast au defaut du payement, puisque la justice de la Creature ne peut atteindre à l'entiere extinction d'vne debte, qui Poblige au Createur. Que si vn Homme-Dieu luy offre son merite en satisfaction, c'est trop, parce que la moindre de ses actions ou de ses peines, vaut infiniment au delà du pardon necessaire à vne offense. Sur ce fondement ie conclus dans les Escoles, que l'Incarnation d'une des personnes dinines estoit de necessité absolue, dans la supposition que Dieu voulût exiger toute sa debre. Pour retourner au sujet que ie traitte, ie treuue cette inégalité dans le merite des bonnes œuures & la valeur de leur salaire, à cause que Dieu: off trop, & tout autre chose que luy trop peu, pour

THEOLOGIE, LIVRE V. recompenser vne bonne action. Dieu est trop, puis que la moindre jouissance qu'on en peut auoir, surpasse infiniment tout le merite des Hommes & des Anges; & toute autre chose est trop peu, en ce que le prix de tous les biens imaginables separez du diuin, n'égalent pas le moindre de vos seruices animez de la grace. Pecheur! cette pensée te doit faire comprendre & condamner l'aueuglement de ta conduite. Te veux que tu possedes les plus rares beautez de la Nature,. sans ces inquietudes qui en troublent la jouissance; ie veux mesme que ce soit auec vn acquiescement tout immobile de ton desir. Le veux que toutes les couronnes de la terre ne soient que la moitié de la tentation qui te trompe, & que la gloire qui t'offre toutes ses pompes : cela ne vaut pas le moindre degré de toninnocence. Quand Dieu même épuiseroit sa puissance dans la production de tous les tresors que tu scaurois imaginer, il ne te donnera rien qui égale ta vettu, s'il ne se donne soy-mesme. Et toutesfois pour vn plaisir que tu dérobes en cachette; pour vn gain qui ne scauroit payer le seruice d'vne beste; pour vne flaterie, qui ne deuroit pas dupper vne buse, tu donnes vn merite que Dieu ne pourroit recompenser de mille mondes. O profusion criminelle, si tu n'es plûtost vne brutale stupidité! vn homme ne doit-il pas estre insensible à ses interests; & auoir perdu cette inclination qui vous presse sans tréves à la poursuite du bonheur, s'il ne s'abandonnoit à toutes sortes de tranaux, pour acquerir cette recompense? Vn Marchand va transir dans ces Mers, qui se cachent sous le Pole; il penetre jusques aux dernieres extremitez de la Nature. Mais enfin ce n'est que pour rapporter des-Perroquets & des Singes, ou au plus quelques grains d'Or & de Perles, non pas pour les posseder; mais seulement pour les voir deuant que de mourir. Le Soldat, qu'vn genereux desir de reputation porte à la guerre, n'en fuit pas le hazard & les miseres, quoy qu'il n'espere point de salaire au dessus de sa peine. Quoy, S. Paul n'asseure-t'il pas, apres l'essay de la beatitude, que toutes les souffrances de cette vie ne sont rien dans leur rapport auer la gloire? Mais si LA CONSOLATION DE LA

l'excez de cette felicité excite dans vos cœurs vn atdent desir de sa recherche', ie ne doute point que la satisfaction qu'elle donne, n'en doine de beaucoup accroiftre l'estime. Cette infinité qui estend Dieu sans aueunes bornes, & qui multiplie ses persections au delà de tous les nombres, remplit route la capacité de vostre Ame & en comble les appetits. D'où il artiue' qu'elle demeure tellement satisfaite de son objet, que le dégoust ne la diuertir iamais au change, & elle treuue si pleinement tout, que le destr ne luy scauroit demander aucun bien hors de celuy qu'elle possede. Et quand nous accorderions cette inconstance, qui met tousiours vôtre cœur en queste, il auroit de quoy s'entretenir pour jamais, & dans ces perfections qui sont formellement en Dieu: puis qu'il n'en penetrera ramais tout le fond, & dans celles qu'il a par éminence, puis que leur mukitude est sans nombre & leur Intention sans aucun compte de degrez. Voicy vne comparaifon qui t'éclaiteira de ma pensée. Quelque progrez que fift vn œil, pour découurir les beautez & les perfections d'vn tableau infiny, iamais il ne les verroit toutes, à raison que son mouuement se feroit auec succession & dans vn espace qui n'auroit point de termes. Et ainst quelque continue qu'il eust, iamais il n'acheueroit que des longueurs determinées, qui demeurent toussours infiniment au deça de celle qu'on suppose infinie. Il est veritable que pour former la parfaite idée de ces perfections, il les faudroit conceuoir infiniment infinies, ie pretent dire, qu'il y a infiniment à penetrer en chacune d'elles. Dautant que ce n'est pas assez d'accorder à Dieu vne éleuation fans bour au dessus de toutes choses, si conjointement on ne luy donne vne largeur & vne profondeur fans fond & sans limites. Or il possede cette largeur & profondeur dans tous ses Attributs, entant que chacun d'eux est d'vne Intension infinie, & qu'il remplit toute la capacité de l'effre. Cette reflexion met vn assez bon remede au dégoust qu'on pourroit apprehender dans la continuelle jouissance d'vn mesme objet. De cette infiniré ie conclus pareillement, que A Nasure divine est incomprehensible, au lieus au

214 par anticipation; & ainfi vne esperante certaine luy. vaut vne possession presente. De mesme façon qu'vn Courtifan tient desia par la ioye la continuation d'vne faueur, qu'il n'a encore que dans les infaillibles promesses de son Prince. N'ay-je pas sujet de croire que les Bien-heureux tirent de la ioye de leurs ioyes futures, puis qu'il est indubitable, que s'ils apprehendoient la fin de leur bon-heur, ils en conceuroient de la douleur par la crainte ? Ce seroit mettre l'excessiue misere dans la souveraine felicité, de joindre à son estat, le soupçon de quelque terme. Dautant que la parfaite veue du bien qu'on deuroit perdre, produiroit plustost le déplaisir de sa desfaillance; que la ioye de sa possession. Que si l'attente de cette perte à venir n'empeschoit pas tout à fait la satisfaction de cette jouyssance, au moins en troubleroit-elle le goust & Certainement les damnez auroient vne les delices. folide consolation dans leurs peines, s'ils auoient quelque asseurance d'en voir la fin . & de moy , ie ne doute point que ce seul moment de leur deliurance ne respandist vn puissant lenitif sur tous les siecles de leurs cruelles rages. Il est donc certain que la confiance que les Saints ont de la perpetuité de leur bonlieur, en redouble infiniment la joye. Ils n'ont garde de murmurer, comme les perits Dieux se plaignent à Iupiter dans le Tymée de ce que l'eternité de leur vie, ne s'appuye pas sur la necessité de leur nature. Ils lisent trop clurement dans le Verbe, que les Decrets de Dieu font des fondemens plus immobiles que toute la fermeté, que pourroient auoir les principes de leur Estre. La seule promesse de leur bien-facteur les asseure beaucoup dauantage que si leur existence estoit necessaire; parce que de toutes les impossibilitez qu'on pourroit feindre, il n'en est point de plus abolue que le mensonge ou l'inconstance d'vn Dieu. Ie me trompe, ou cette seule consideration suffit pour animer les plus lasches courages au desir de l'aduersité : Car s'il est asseuré qu'vn seul moment de cette vie bien-heureuse, ne se puisse dignement achepter de tous les supplices de l'eternité, ne faut-il pas auouer, que vous estes infiniment obligez à la bonté de vostre Crea-

THEOLOGIE, LIVER V. teur, de vous donner vne eternité de plaisirs, pour vn moment de souffrances ? C'estoit cette pensée qui donnoit l'extase à saint Paul, jusques à luy ofter toutes les paroles qui pouuoient exprimer son senti-Pour moy j'estime qu'vn des principaux sujets qui vous rauira dans des admirations eternelles, se prendra de cette reflexion, & que Dieu ne vous paroistra moins incomprehensible par cette erernelle profusion de bonte, que par la grandeur de son Estre. Et si le Ciel a esté le sujet de vos plus douces consolations, parmy la presse de vos miseres, ie ne doute point que la terre ne vous soit vn objet de complaisance dans le sejour de vos delices. Car ce sera dans cette paisible joiiissance, que vous comprendrez le merite de l'affliction, que vous benirez les occasions que vous en auez eues, cherirez les causes qui les auront produites, & que vous remercierez tous ceux, qui en auront fourny le motif, ou bien esté les ministres. Ce sera du haur de l'Empirée, que baissant les yeux sur cette vallée de larmes, vous regarderez auec joye, tous les endroits où vous aurez senty quelque disgrace. Et puis adressant vostre voix aux compagnons de vostre gloire, vous leur direz, auecque des paroles autant pleines de rauissement que de gratitude : Voila le lieu de l'exil, qui m'a conduit à ma patrie; voila cette prison qui m'a fait meriter ces beaux Palais : voila encore les fers qui m'ont acquis vne liberté hors de tout esclauage : voila le desert où je me suis rendu inconnu aux hommes, pour me faire connoistre à Dieu. Heureuse & beniste terre qui as si cherement conserué mes larmes, souhaitables miseres, abondantes pauuretez, glorieuses confusions, agreables déplaisirs, heureuses souffrances, trauerses, maladies, fuites, bannissemens, outrages, longue mort, courte vie, qu'à jamais l'adorable Prouidence. qui vous a ordonnez, soit adorée. Vous estes les remedes qui ont guery mon ame; c'est vous qui auez rompu les attaches qui me rendoient esclaue : c'est vous qui m'auez poussé au port , & retiré du naufra-Mon Dieu, que n'ay-je vn million de cœurs, pour aymer vostre Bonté paternelle : que n'ay-je au-

LA CONSOLATION DE LA sant de bouches, pour exaker les misericordes in &nies que vous m'auez faites dans les miferes. Preujens ces pensées, mon cher Celestin ! & ne regarde jamais tes maux, sans considerer les fruits qu'on en retire. Ie m'asseure dans cette veue, que cu auoijeras auecque Socrate, qu'Anitus & Melitus pennent tuer, mais non pas nuire; & auec vn autre banni de son pays comme toy, que Rome & les Isles Gyares sont des demeures indifferentes. Que si la tristesse abat quelques fois ton esprit à terre, releue-le tout aussi-toft au Ciel, par ces consi derations. Dis à ton ame, dans l'effort de sa douleur: Pourquoy es-tu triste, tandis 🕶 que mon ennemy m'afflige? Espere en Dieu, sa bon-" té te fauue, quand sa main te frappe. Il ne reste qu'vn' moment à souffrir pout regner vne eternité. Tu es " en prison; Dieu y est auecque toy : tu ne goustes aucun plaisir ? il t'empoisonneroit : tu ne possedes point de richesses ? elles t'inquiereroient : ru es chargé de chaines & de confusion ? c'est la semence de ta gloire. Et puis regardant toutes les felicitez que le Ciel te prepare, à la veue d'vne si riche recompense, releue ton cœur, & anime ton courage ,par ce. beau Cantique.

#### II. Poesie.

Moname dans l'exil qui retarde sa gloire.
Soussir incessamment le nœud de ses liens.
Aussir tots que ses yeux luy donnent la memoire
Du veritable lieu des veritables biens.

La cruanté du mal qui blesse sa pensée, Augmente de beaucoup ses plaisirs à venir, Es les tristes douleurs dont elle est ossensée. Resoiuent du surcroist d'un st doux soumenir.

Le plus inste motif d'un si cuisant Martyre;. Est d'en voir le suiet dans son iniquité, Et sentir que ces maux retardent cet Empire; Que Dieu nous a promis dans son Eternité.

Mais qui pourra iumais se former une idéa.

THEOLOGIE, LIVRE V. De l'heuveufe Sion seiour des bien-heuveux, Et comprendre la paix dont l'ame oft possedée, Quand elle a terminé son exil rigoureux?

Qui pourra concenoir cette solide ioye, Et les charmans appas de ses chastes plaisirs, Où le cour satufait de son bon beur, se noye, Sans souffrir du dégoust dans ses ardens desirs?

C'est danc et beau seiour, où l'Art & la Nature, Pour contenter l'esprit, & pour rauir les yeux, Disputent de l'honneur de la rare strutture De ce Louure eternel qu'ils dressent dans les Cieux.

Le moindre apartement eft d'or & de lumiere. La Perle, les Rubis, l'Azar, le Diamant . Estiment à faueur d'en estre la matiere ; Et d'auoir quelque place au plus bas fondement.

Cette grande Cité ne connoist point de fange; Son paué tout d'argent n'a point de saleté; Aussi n'est-il foulé que de l'Homme & de l'Ange; Qui n'y peuuent porter aucune impureté.

L'Hyuer n'a point d'accez en cette heureuse ville s. L'Essé n'y sousse point d'importune langueur; Contre tous nos mal-heurs c'est un puissant asyle; La mort est la sans saux, & le mal sans vigueur.

Vn Printemps eternel y fâit viure les Rofes. Les Lys, & les willets n'y font pas d'un matin, Vne douce thaleur sient leurs fueilles escloses . Et leur âge n'a plus ny rides, ny destin.

F Dans cét heureux se jour l'esset suit l'esperance, Puis que les fruists sont joints à la beauré des sieures: Les Vents n'y regnent pas auecque viol**en**ce, Le Zephyre tour seul tempere ses chaleurs.

Les ruisseaux sont de miel, l'Air est tout fait de bausine Le Musq & l'Ambre-gru font son moindre parsumi BIS LA CONSOLATION DE LA Les maunaises odeurs sont hors de ce Royanme, On l'on ne sent iamau le Souffre ny l'Alum.

Le Ciel est en repos, le Soleil immobile, La Lune n'y fait plus son ordinaire Cours: Vn innocent Agneau d'une lueur tranquille, I compose un seul jour, plus grand que tous nos jours.

Cette troupe de Saints, qui s'est défait des voiles, Qui jadu luy cachoient ce bien-heureux sejour, Surpasse les clartez, des plus belles estoiles, Et luisant de ses yeux, elle brusse d'amour,

Ces glorieux Esprits à l'ombre de leurs palmes, Tournent assez, souvent leurs regards icy bas; Ils sont pourtant toussours autant heureux que calmes, Quand ils pensent aux coups de leurs rudes combas.

Ils ont dessou leurs pieds ce puissant aduersaire. Que leur brus genereux a si souvent battu, Lors que sa vanité preparoit un suaire, Au lieu de ses Lauriers, à leur noble vertu.

Là l'Esprit & la Chair ont fait une alliance, Qui ne souffre iamau de dissolution : Carles sages conseils d'une iuste prudence, Reiglent les mouvemens de leur affection.

Pendant ci doux accord la Mort & la Vieillesse, N'osent plus attaquer l'habitude du corps; Rien ne l'ossense plus , n'ayant plus de soiblesse, L'esprit est son second, pour vaincre leurs essorts.

Sa vie & son repos est de voirce visage; Dont le plus foible trait fait la gloire des Cieux; Lors qu'il se veut montrer, & qu'il rompt ce nuage, Qui cache nostre pien sans nous couurir les yeux.

Ce qui passe est passe, tout est en consistence. Le flux perpetuel de la vie & dutemps, Qui rend nostre repos sujet à l'inconstance. Devient fans mounement, pour nous rendre contens.

Rien ne meurt dans le Ciel, que la Mort & l'Ennie, Tour jourt du bon heur de l'immortalité. Le froid & la chaleur qui choquent nostre vie, N'ont plus d'inimitiez dans la felicité.

Ce souverain bon-heur est dans la connoissance De celuy qui sfais tout, & qui fait un miroir Des divines grandeurs de sa divine Essence, " Pour combler ce desir que l'Homme a de tout voir.

Aussi n'est-il secret que son esprit ne sçache; Chasque Saint void le cœur de tous les autres Saints, Vne jalouse humeur n'a rienla qu'elle cache, Elle ouure à qui le veut ses plus secrets desseins.

Ce commerce innocent de gloire & de penfées, Fait que les Bien-heureux ont mesme affection; Et que leurs volontez ne sont iamau blessées Des mouuemens diuers d'une autre passion.

Il est vray que chacun a son propre merite; Mau l'animosité, qui naist du mien, du tien. Ne plante dans le Ciel ny borne ny limite: Car les loix de l'amour n'y souffrent qu' vn seul bien.

Aux nopces de l'agneau vne feule viande , Qui possede le goust de toutes les saueurs, Nourris sans desgouster , ceste celeste bande , Qu'il daigne preuenir de ses douces saueurs.

Leur bouche a tousiours faim, tousiours elle est contente: Si la possession remplit tout son desir, Le desir toutesou d'une nouvelle attente S'osfrant à son esprit, prolonge son plaisir.

Mau pendant que le goust suoure ses delices. L'oreille sent aussitous les charmans appas, Que la voix & le Luth auec teurs artisices Adjonstent aux douceurs d'un somptueux repas. La lettre qui s'oustient cette riche harmonie, Raconte les hauts faits de ce puissant Saumeur, Dont le bras glorieux sinit la Tyrannie, Qui taschoit d'empescher l'esset de s'a saueur.

Souhaitable Sion! qu' une ame est satusaite Lors qu'elle voit son Roy, lors qu'elle voit son Dieu, Et que sa chaste ardeurne peut estre distraite, A iamais souhaiter un plus aimable lieu.

Les Aftres sous ses pieds acheuent leur carriers, Sous elle le Spleil commence tous ses jours; Mau certes ses rayons ne sont pas sa lumieres Ny l'ardeur de son seu, ses seruentes amours.

Dans ce dinin sejour separé des miseres, Son unique desir est de nous voir fuir Les sausses vanites des choses passageres, Qu'on n'aimera iamais (mon Dien) sans veus hair.

Innincible Guerrier , Monarque redoutable, Iesus l'Amant du cour, Iesus l'amour des yeux! Abaissez, vos boneez à l'essat miserable Qui resient vos ensans dans ces insames lieux.

Vous seul pousen forcer nos Tyranniques charmes, Es rendre à nos Esprits leurs douces libertez: Vous seul pousez carir le torrent de nos larmes, Et nous faire gousterceluy de vos bontez.

Apres que mon esprit auta quisté ses chaisnes, Apres que vostre main aux rompu mes sers, Apres auoir souffert mes plus cruelles gesnes, Ouurez moy vostre Ciel, sermez-moy vos Enserc.

Que si vostre bonté s'accorde à ma requeste. Communiquant le bien de sa felicité, Asseurez pour toussours cette heureuse conqueste, Et ne la finissez qu'auec l'eternisé. Cest moins mon interest que ceux de vostre gloire, Qui fait naistre le seu de cét ardens desir: Es cerses si mon gain n'estois vostre victoire, Le craindrou de gouster cét eternel plaisir.

#### III. PROSE.

TLorieuse Maistresse des sciences (repartit Cele-Istin) vos discours me donnent tant de force. que ie commence à desirer auec zele, ce que ie fuyois tantost auecque crainte. Th. Ces nuages qui couurent le Soleif, ne l'arrachent pas du Ciel; ie n'ay pas aussi creu que la tristesse qui éclipsoit ta vertu, l'eust esteinte dans ton ame, C.I'ay des obligations immortelles à vostre bonté, d'auoir fait euanoüir ce qui empeschoit la serenité de mon esprit, & ensemble de m'auoir produit tout ce qui en peut augmenter la constance. Vous m'auez laissé vn seul souhait à faire. mais ie me promets que vous acheuerez ce qui manque à la perfection de vos bien-faits. Th. Demande ce que tu voudras, ie ne puis rien faire, que tu ne puisses obtenir. C. Peut-estre vous suis-je desia obligé de la faueur que ie destre ; s'il est ainsi, ie demande que vous m'en fassiez vne nouuelle offre. Th. le m'accorde sans peine à tout ce que tu veux; ouure moy promptement ta pensée. C. le vous conjure (ma fainte Princesse) pour mettre la couronne à vostre dessein de m'instruire des dispositions qu'il faut apporter au bon vsage de la souffrance, & de me vouloir marquer clairement & auecque distinction les motifs qui nous y peuuent resoudre. Sans doute vous n'auez pas manqué à cette charité : mais comme ie ne suis pas capable de me refoudre de moy mefme dans vne si grande diuersité de remedes, ie vous prie de me choisir vn epitheme, que ie puisse treuver sans peine, & dont ie puisse me seruir auec asseurance. Th. le suis bien aile que ton desir preuienne mon dessein: c'est vne bonne disposition à guerir en vn malade, quand il demande ce qui luy est necessaire. Yn escholier, qui

LA CONSOLATION DE LA presse son Regent de luy donner sa leçon, tesmoigne qu'il a quelque volonté de l'apprendre. Rens toy attentif, voicy ma response dans le mesme ordre que tu la demandes. Ie treuue trois principales conditions, pour souffrir les maux de cette vie auecque profit : la premiere est vne disposition passine de l'ame à receuoir tout ce que Dieu luy ordonne : la seconde la mer dans l'action à sa recherche : la proisième l'arreste auecque complaisance au choix qu'elle fait de ce qui est plus fascheux à sa Nature. Et pour patler augeque snite, ie maintiens que le moindre respect que nous soyons obligez de rendre à Dieu, c'est d'accepter auec indifference, ce qu'il iuge bon de nous enuoyer. Si c'est vn bien qui fauorise nostre inclination naturelle, il faut remercier sa bonté : si c'est vn mal qui la choque, il faut plier sous sa conduite. N'est-il pas raisonnable qu'vn fils ne treuue rien à redire aux prouidences d'vn Pere, dont l'amour ne luy scauroit estre inconnue; ny la sagesse suspecte? Qui ne jugera qu'il s'aquitte simplement de son deuoir, retenant sa langue dans les accidens qui luy viennent de son ordre ? Personne n'auroit assez de douceur, pour luy pardonner ses plaintes, si son imparience alloit iusques à examiner ses raisons, bien moins si elle passoit iusques à blasmer sa conduire. Dauid auoit cette disposition, lors qu'il se dit vn pauure cheual, qui attend son fardeau de la main de son Maistre, sans le choisir. Qu'il le charge de bois ou de cailloux:qu'il luy mette le bas ou vne felle:qu'il monte dessus vn valet ou vn gendarme : qu'il l'atelle à la charette ou au carosse, tout cela luy est indifferent, il faut qu'il gagne son foin & son auoine L'adorable lesus estoit dans ce sentiment d'humilité. quand les Prophetes le comparent à vne brebis. Cette innocente beste va d'vn mesme pas à la boucherie & au pasturage : il faut aussi peu de contrainte, pour luy faire voir le cousteau sanglant, que l'agreable couleur des fleurs & des herbes. Comme elle n'a point d'apprehension, pour craindre la mort, elle n'a point de bouche pour s'en plaindre. Elle va où l'on la pousse,

tation.

dle demeure où l'on l'arreste, elle tient ferme sans agi-

THEOLOGIE, LIVRE V. sation, & meurt sans resistance. Mais rien ne scauroit mieux nous exprimer cet abandon du Sauueur, que ses propres paroles, lors qu'il proteste à son Pere d'estre prest à receuoir les rudes coups de sa verge. Quoy que la mort qui se presenta à luy, au jardin des Oliues, se fust defigurée des plus horribles traits de la douleur, si ne peût-elle l'obliger à perdre cette resignation parfaire, ny mesme commencer vn premier mouvement d'aversion dans son ame. Vn mot absolu le deliuroit de tous ses ennemis, plus de dix legions d'esprits estoient desia en posture, pour repousser cette cohorte qui se preparoit à sa prise, & abismer la Iudée qui permettoit cét outrage. Mais parce que la demande qu'il pouvoit faire sans imperfection, sembloit choquer l'indifference, il aima mieux mourir que parler. A n'en point mentir, de chetifs esclaues ne doitient pas treuuer estrange de se soumettre aux mesmes devoirs, que le Fils vnique du Prince. Il y auroit de la delicatesse à vousoir vn traitement plus doux, & du crime d'estimer celuy dont nostre Dieu se Cert, injuste. C'est vne sagesse de la plus mediocre prudence, de s'accommoder aux loix qu'on ne peut changer, & de suiure vn mouuement, qui entraisne auec effort, s'il treuue de la resistance. Ou vos maux viennent purement des ordres de Dieu, comme les maladies & les infortunes; ou de la malice des causes secondes, comme les affrons & les trauerses. Personne n'est assez fort pour s'opposer aux volontez d'vne Majesté absoluë, ny assez eloquent pour persuader vne haine enuieillic. Dieu a trop de puissance, & vn persecuteur trop peu de courtoisse : rien ne les fait ceder, que l'humiliation parfaite, ou l'entiere ruine de leur aduersaire. De quelle deffense preuiendrez-vous la fievre ou la peste? quel remede treunerez-vous contre les embrasemens impreueus & les morts subites des personnes qui vous sont cheres? peut-estre que vous tiendrez toutes les langues d'vne Prouince sous le cadenas, & que vous defendrez à l'enuie de messdire? Que s'il y a de l'aueuglement à tenter l'impossible, il y a de la discretion à suiure le necessaire. Faires ce qu'il vous plaira, plaignez-vous quecque

murmure, resistez aueque reuolte, il faudra toussours ceder au plus fort, c'est le seul destin que connoist le Christianisme. Mais si le pouuoir de ceux qui vous affligent, rend vostre opposition inutile, vostre propre foiblesse la rend dommageable. Ie n'en veux poinc d'autre luge que vous : n'est-il pas vray que l'impatience adjouste beaucoup à vos peines? lors qu'vn puissant poison attaque le cœur, plus il s'enfle & se dilare, pour le repousser, plus il attire & boit le venin . qui le tue. Que s'il se contentoit de se recueillir en soymesme, pour se conseruer, la mort ne treuueroit pas l'accez, que l'agitation ou la chaleur luy prepare. l'aiouste encore, qu'vn ennemy s'anime par la resiftance, & perd son animosité, lors qu'on respecte son attaque. La raison est que la colere vient soustenir la haine, si elle rencontre de l'obstacle, & que la pitié l'adoucit, si elle treuve de l'obeissance. Et partant ie conclus que l'indifference à souffrir sans murmure. ne se doit pas seulement chercher par la considerazion de la necessité & du deuoir ; mais encore par celle de l'interest & de l'auantage. Dieu veut que vous souffriez, souffrez volontiers & vous ne souffrirez pas. Ie veux dire que cette docilité à receñoir ce qu'il treuuera bon de vous ennoyer, flechira sa bonté à vous deliurer de vos peines, ou du moins appuyera vostre courage pour les souffrir. De cette egalité qui retient le cœur de l'homme, fans pancher ny au bien, par le desir, ny au mal, par la fuite, il faut passer à la conformité, qui ne sort de l'indifference que pour aimer & choisir ce que Dieu veut & ordonne. Cette disposition est sans doute plus noble & plus parfaite que la premiere ; dautant qu'elle a plus de generosité, & qu'elle luy adjoufte vne preference d'estime, dont le morif se prend du seul jugement que Dieu fait de ce qu'il choisit à sa Creature. Celuy qui reçoit le bien ou le mal de la main de son maistre auecque ce sentiment que c'est la meilleure chose qui luy puisse arriuer, le fait par cét aueu, du conseil de son Prince. De plus s'attachant à la reigle infaillible des bonnes actions, il s'acquiere vne heureuse impuissance de faillir, parce qu'il ne fuit & n'embrasse que les choses

datates

THEOLOGIE, LIVRE V. qu'vne sagesse infinie rejette ou approuue. Il est iuste que nous rendions cet honneur aux volontez d'vne Majesté si absoluë, puis qu'il est autant impossible de luy contredire auecque raison, que de les eluder par force. La grandeur de celuy qui commande, vous pourroit bien obliger à suiure ses ordres, sans rechercher cet agréement de sa Creature; mais luy ayant donné vne liberté & du discours, il veut que son obeissance soit raisonnable. En quoy il vous honnore de la mesme faueur qu'vn grand Roy fait à ses Parlemens, lors qu'il leur commet la verification de ses Edits & de ses Ordonnances. Or comme c'est vn crime de leze Majesté, de resister aux iustes volontez d'vn Monarque, & vne oberstance louable de les receuoir, il n'y a point de doute que la reuolte aux commandemens de Dieu ne soit sacrilegue, & la resignation à ses Decrets, toute diuine. Et à considerer exactement ce sujet, n'est-il pas certain, qu'vn homme qui se fait le Censeur de Dieu, qui examine son gouuernement & qui blasme sa conduite, l'accuse de cruauté ou d'imprudence ? Veritablement vn esprit qui croira Dieu affez sage & assez bon, ne luy fera iamais cette iniure de le soupçonner de trop de rigueur ou de mespris à l'endroit de sa plus chere Creature. S'il luy arriue quelque accident fascheux, il le croira necessaire à son salut, il adorera la prouidence, qui l'aura ainsi ordonné,& mille fois il louera la bonté qui s'interesse en ses affaires. On peut porter vos sentimens à l'amour & à l'aueu de sa conduite par beaucoup de solides raisons. l'estime que la plus puissante, comme la plus equitable, se doit prendre de sa Bonté & de sa Sagesse. Apres ce discours, Dieu est bon, il connoist ce qui m'est propre, il veut & peut empescher tout ce qui me sçauroit nuire, ie ne croy pas qu'il y air vn cœur assez rebelle pour resister aux fascheux accidens de sa vie. C'est la consideration de cette bonté & prouidence paternelle, qui a tiré tant d'actes d'estime, de respect, d'amour & de complaisance des Saints, lors mesme qu'il sembloit que le despit & l'ennuy deuoient pousser leur patience à condamner leur fortune. Tu as sans doute ouy par-

LA CONSOLATION DE LA ler du genereux Babylas, lequel au milieu des tourmens & de la mort, coniure son Tyran, comme si le fer estoit plus attaché à son corps que son ame, qu'on enseuelisse aupres de luy les instrumens de son Mareyre. Ce seul trait marque assez clairement qu'il aimoit ses souffrances; mais cela n'est pas trop, pour vn Euesque. Vn grand Roy dont la memoire est encore toute fraische, puis qu'elle ne sçauroit iamais vieillir, a bien tesmoigné auoir la mesme complaifance. Grand & incomparable Louys! ie ne m'estonne pas de ce que vous portez la premiere Couzonne de la Terre, ie sçay sans doute que Dieu veut, que vous soyez sa plus parfaitte & naine Image dans le monde, puis qu'il veut que vous soyez le Fils aisné de son Eglise Militante, comme Iesus l'est de la Triomphante. Cét auguste titre n'est pas plus à vous qu'à vos Successeurs, & à vos Ancestres. le voy vne chose qui vous estant particuliere, me donne vne reuerence speciale, pour vostre Personne. Vous auez. tout Roy que vous estiez, aymé les souffrances & les confusions de la Croix : voila ce qui me rauir. N'en auez-vous pas laissé vn illustre & precieux tesmoignage à la Posterité, ordonnant que vos chaisnes & vos fers fusient marquez dans la monnoye, qui auoir cours parmy vos Peuples, afin que l'or & l'argent prissent toute leur valeur de ce qui auoit fait tout vostre merite ? Ie ne scaurois te cacher l'exemple d'un de tes Predecesseurs ; aussi a - t'il des circonstances si propres à mon sujet, que ie ne le puis laisfer, sans faire paroistre peu d'inclination au dessein de t'instruire. Alexandre prisonnier au mesme lieu. où il effoit Pape, ayant appris que son cher amy Hermez, depuis peu son fils par le Baptesme, tenoit prison pour la mesme cause que luy, conceut vn ardent desir de le voir, & de le consoler, auant que de mourir. A mesme qu'il formoit cette pensée, vn Ange parut qui ouurit son cachot, l'asseurant que Dieu qui l'enuoyoit pour le conduire, agreoit cette vili-Le bon vieillard fondant en larmes sur le sentiment de cette faucur : accepta sa promesse. à condition neantmoins que ce seroit sans preiudice de

ses fers & de sa Conciergerie. Apres vn entretien affez court de ces deux Saints , l'Ange reprit son flambeau en main, & remena le Pape dans sa prifon. De plus, luy ayant attaché luy-mesme ses fers aux pieds, il sortit de ce cachot, qu'il ferma sur ce genereux Pontife, comme Alexandre auoit auparauant stipulé cette fidelité dans sa courtoise. le me trompe, on ce venerable vieillard aymoit les miseres, qu'il sçauoit venir de l'Ordonnance de son Dieu. Ce n'est pas encore assez à vne ame genereuse, de cherir le mal qu'elle souffre. Pour imiter celuy qui regardoit le fang de fa Passion, comme vn bain delicieux, il faut ressentir de l'inquietude en leur attente, & marcher auecque ioye à seur rencontre. On peut croire d'vn foldat qu'il ne hayt pas la guerre, quand il se resiouyt d'apprendre le iour d'vne bataille ; mais on ne sçauroit douter de sa generosité, lors qu'il cherche les occasions par toute la terre. Qui veut souffrir auecque la dernière perfection, doit courir au deuant de l'aduersité, & mesme haster autant que la iustice le permet, le dessein de la tyrannie. Ce n'est pas assez d'auoir de la complaisance, pour fouffrir les maux que Dieu enuoye, il faut auoir de l'importunité pour les luy demander. Quand l'amour n'est pas impatient, on ne peut croire qu'il soit fort; s'il anime puissamment, il faut qu'il transporte. On demande souvent au Ciel ce qu'on desire de sa faueur auecque passion : les plus ardentes prieres sont tousiours tiedes, pour meriter des biens si precieux. L'incomparable saint Augustin ( ie ne te puis dissimuler que l'ay de l'amour pour cét homme ) se voyant sur la fin de ses iours, estendu sur vn lict, parmy les plus sensibles douleurs de la Nature, & à la veue de la ruine de sa chere Ville, auoit assez de cœur pour desirer dauantage de miseres. Mon Dieu (s'escrioit cette belle ame) ce n'est pas assez, encore plus : ce n'est rien de m'oster la vie auecque vne maladie ordinaires augmentez mes douleurs, pourueu que vous augmentiez ma patience. Ie n'ay point d'autre souhait à faire: ma vie n'est rien qui metite d'estre mesnagé, ne m'espargnez pas vos courmens. Vous estes austi bien le

LA CONSOLATION DE LA Dieu des maux que des biens, mon aymable Sauneur! soyez aujourd'huy magnifique en mon endroit; mais que ce foir de vos douleurs. Bruslez, coupez icy bas. mon pauure corps, pourueu que vous me pardonniez en l'autre vie : c'est vne grande misericor de, de souffrir quelquefois vostre Iustice. Mon cher Celestin! ie m'asseure que ces paroles expliquent les sentimens de ton cœur, & que ie n'ay rien dit que tu ne sentes. Pour confirmer cette forte resolution, souuiens toy tous les iours de ta vie de la courageuse Febronia, qui n'estant plus qu'vn tronc immobile & sans vigueur, prie son bourreau de l'ayder à mettre vn pied qui luy reste, au lieu où tous ses autres membres venoient deftre coupez. Souviens - toy du grand Paphnuce, lequel diuisé en quatre pieces, impetra de Dieu sa resurrection, ann de courir à des nouveaux Martyres. Celuy qui l'auoit deschiré par lambeaux, & qui l'auoit precipité au fond de la Mer, n'estoit qu'vn petit perfecuteur : pour souffrir auecque lustre, il falloit aller à Rome treuuer Diocletian le plus fameux des Tyrans, & luy demander vne Croix. Grandes & immortelles Ames, que vos exemples portent vn iuste reproche à ces petits cœurs, qui fremissent à la veue des souffrances ! Escoute ie te prie ce genereux Athlete.

#### III. Poesie.

Ruelle donceur du Mariyre,
Donce rigueur de mon cruel tourmant,
Peux tu fouffire que ma bouche respire.
Et que mon cœus n'ayt plus de mounement.
Que pour re pouvoir dire:
Cruel destin, impiroyable sort.
Helau! croy-tu ma triste vie.
Si long-temps pour suite.,
Plus digne de pitié que d'une belle mort.

Dés long-temps ie suu à l'estroue, Les cruautez, ont tout vié mon corps . L'ay fait languir mon Tyran & ma roue, THEOLOGIE, LIVRE V. L'ay triomphé de leurs puissans efforts: Maintenant ie l'anone,

Tant de trauaux esbranlent ma raison, Que mon ame toute abattue Cede au mal qui me tue,

Et ne peut ny quitter ny souffrir sa prison.

Fant-il que la Fortune essaye Taus ses mal-heurs pour me saire mourir. Es que mon sorps ne soit plus qu'une playe. Que son aigreur empesche de guerir. Mau que la More dilaye

De me donner un coup de sa faueur; Iamau la vigueur de la flame, Q i possede mon ame,

N'eclipse son esclat, ny ne perd sa ferueur.

N'est-ce point assez que l'orage M'ais obligé de de seendre au tombeau. Es que la mer m'ait ouvers un naustrage, Pour me sauver au milieu de son eau: Fant. il donc que savrage Me sienne en vain dans les derniers abois: Faut-il que ma perseverance Marque mon es perance. Es que pour bien aymer ie meure mille sou?

Seroit-ce trop pen que la terre.
Trifte eschafant de mes triftes douleurs.
Me declarast une sanglante guerre,
Sans que le Ciel pour combler mes mal-heurs
L'aydast de son tonnerre?
Quoy mon Tyran sera-l'il trop bumain,
Si Diem ne s'en rend le complicé.
Et fait que le supplice.

Qui consume mon corps, soit un coup de sa main?

Apres anoir, rendu la du , Es veu mon corps deschiré pay lambeaux . Cét inhumain qui me l'anoir rauie , Me destinois an ventre des Corbeaux , L iiij 230 LA CONSOLATION DE LA
Pour nourrir son enuie.

Dans cét accez, ie creus que le Dieu sore

Dans set accez, ie creus que le Dien fore Touché de ma tristesse amenture, Vangerois son iniure,

Mau belas! il pensoit à prolonger ma mort.

Chasque membre reprit sa place.
Mes os, mes ners se mirent en leur rang,
Toute ma chair ne sus plus qu'une masse,
Tous mes vaisseur 'ounrirent à mon sang;
Et pour soudre sa glace

Dien luy rendit la premiere chalenr:
O Ciel! quel estrange spessacle
Mon Dion fast un miracle.
Pour rendre un trespasse capable de douleur.

l'ay toussours even que sa puissance S'interessoit au soin des Innoceus. Et que son œil veilloit à leur desense; Mau la douleur dont il comble mes sens, Change bien ma croyance: Quoy mon Tyran sera-l'is trop humain, Si Dieu ne s'en-rend le complice. Et fait que le supplice,

Qui consume mon corps, foit va comp de sa main.

Scroit-ce trop peu que la terre.
Trifie eschaffaut de mestrifies dondeurs.
Me declarast une sanglante guerre.
Sans que le Ciel pour combler mes mal-heurs.
L'aydast de son tonnerre?
L'amour a-s'il de si cruelles Loix:
Faut-il que ma persencrance
Persuse ma bien veillance?
Faut-il pour estre more, mourir plus d'une sou.

Mais quoy reprochable pensée, D'on peur venir ces horreur des rourmens; Si i'ay du cœur, mon ame est insensées, De recensir ces la sches sensimens, Gans en estre ossencée; THEOLOGIE, LIVRE V. Fefonte plus que cette aimable voix; Ceft en souffrant qu'une belle ame Fait esclater sa flame;

Paphnuce! il faut souffrir, un Dieut'offre sa Croix.

C'est en souffrant qu'unc belle ame Montre le seu de son sidelle amour; Sus mon amour deliure toy de blasme, Fais voir au Ciel qui te fait voir le ionr Les eslans de ta stame:

Que ton ardeur se monstre en tes exploits, Il appartient à la souffrance, D'esprouuer ta constance,

Paphnuce il faut souffrir , un Dieu roffre sa Croix;

Ie ne fuu pas cette carriere,
O doux Amant, ô glorieux Sauueur!
Ie veux souffrir, mais perdant la lumicre,
Mon doux Iesus i'implore vne faueur,
Escourez, ma priere:

S'il faut mourir une seconde fois, Pour recompense de la stame, Qui consume mon ame,

Que ie meure en vos bras, ou ceux de vostre Croix.

#### IV. PROSE.

Omme la Sapience eut remarqué le plaisir que ie receuois de son entretien, par l'attention que j'y apportois, elle adjousta: Et bien ay-je satisfait à ton dessir à quoy ie repartis: Madame, si ie peche, ce ne sera plus à faure de lumieres; vous auez pris vn tel soin de mon instruction, qu'on ne me peut soupçonner d'ignorance. sans m'accuser de stupidité. le vous auois demandé les propres conditions d'vne constance vertueuse, & les motifs qui nous y deuoient resoudre: vous auez plainement satisfait à ma priere, marquant à chaque disposition, des raisons propres à ses degrez. Th. Tu as delicarement demessé la confusion que s'en ay faite; neant-

LA CONSOLATION DE LA moins quoy que ce que i'ay dit, pût iuffire, ie veux encore proposer plus nettement les principaux motifs de la souffrance. Vne bonne raison perd souvent sa force, quand elle est trop estendue. Le musq & la ciuette dissipent & perdent leurs odeurs, si l'on ne les resterre; & le feu, quoy que fort actif, n'imprime pas l'esmail sur l'or & sur l'argent, si l'artifice des Orsevres n'vnist toute sa flamme en pointe. Cette consideration m'oblige de te presenter des veritez toutes nues à la façon des Logiciens, qui ne permettent pas à l'Eloquence de les vestir de ses ornemens, de crainte qu'elle ne les estouffe. I. Qui ne se resoudra de respe-Aer les plus cruelles disgraces de la fortune, quand il considerera que la creature est tellement sujette à l'Empire de son Createur, qu'il luy est impossible de s'en soustraire? N'est-ce pas le deuoir d'vn bon subiet de consentir, que son Monarque souuerain vse de luy comme il luy plaist ? s'il est innocent, il manifeste ses droits, s'il est coupable, il s'acquite de ses debtes, Dieu est si absolu & l'homme si subjet, qu'il est imposfible de refuser ses deuoirs, quand il tesinoigne sa vo-Ionté. II. Qui ne scait que sa bonté a des prouidences si douces, que rien ne luy peut arriver, qui ne soit pour son bien, & que toute la rage des causes secondes ne sçauroit empescher l'amoureux dessein de la premiere. De quelque malice que la haine s'arme à vostre ruine, vous auez yn Protecteur assez puissant pour tourner tous leurs affauts à vostre gloire. III. Ne faudroit-il pas estre delicat, pour se plaindre d'vn traitement que le Pere eternel a fait à son vnique Quoy l'homme s'çaura qu'il est vne rude matiere sous le ciseau de son Artisan, & il treuuera mauuais qu'on le polisse : il scaura qu'il est vn peu de marbre dans la main de cet excellent Sculpteur, qui luy veur imprimer sa figure,& il refusera de perdre quelque esclat, pour receuoir la divine Image de son Fils 1 V. La Touffrance est vn illustre tesmoignage de l'estime que Dieu fait de la vertu d'vne personne : il appartient à la Sagesse, que l'affliction ne surpasse pas vos forces; & partant lors qu'il enuoye beaucoup de maux à vn homme, il declare qu'il a beaucoup de fidelité & de

THEOLOGIE, LIVRE V. courage. V. Rien n'approche tant la Creature de fon Createur que l'aduerfité; c'est pourquoy, il asseure son peuple qu'il a seruy auecque luy en Egypte; il dit à Ioseph, qu'il est descendu de compagnie en son cachot, & qu'il ne l'a pas abandonné en ses fers. Pour la mesine raison, saint Paul se vente, au sens que la bouche-d'or donne à ses paroles, d'estre attaché auecque Dieu à vne mesme chaisne. Par la mesme consideration le Sauueur des hommes, les inuitant à porter la Croix , proteste que c'est vn joug, pour leur infinuer, qu'il la porte auec eux. Quelle conlolation à vne ame affligée, de sçauoir que Dieu est auec elle, & que quand son immensité ne le mettroit pas par tout, il luy seroit neantmoins present, à la façon que l'enseigne dans l'hypothese de cette limitation impossible, qu'il seroit dans nos Temples, en vertu de son expresse promesse, que nous auons dans l'Escriture: que le Pere & le saint Esprit sont en Jesus-Christ, à raison de l'identité de leur Nature auecque le Verbe . & que ces trois diuines Personnes sont l'vne dans l'autre, à cause de leur immanence & de leur Perichorese. Ce Saint qui se réjouissoit de ne voir plus qu'vne vieille muraille entre son Dieu & luy, parce que la douleur ruinoit tous les jours son corps, auoit sans doute cette mensée. V 1. Il est auecque l'affligé, comme amy', pour compatir à ses miseres, & pour en pleindre l'amertume : comme luge, pour en moderer l'excez, & pour en marquer le merite : comme cause pour produire immediatement & par soymesme vos douleurs. En cette veue, Iob dit que Dieu & non le Diable, luy a osté ses biens & sa fortune; & le Sauueur appelle ce calice, que la cruauté des Iuifs luy preparoit, yn present de son Pere, & non pas vne rigueur de son ennemy. O que c'est vne douce consolation à vn malade, de scauoir que c'est Dieu mesme, qui pique ses reins auecque le calcul, qui allume le feu de la fievre dans ses veines, & qui fait tout le mal qu'il endure. N'est-ce pas pour rendre les plus cruelles douleurs aimables, de les voir partir de cette main amoureuse? & n'est-ce pas assez pour conclure que Dieu est auecque l'affligé, puil-

quel point d'honneur pourroit plus legitimement pretendre la Creature, pour aller plus haut dans la gloire? De moy, ie n'ay point de pensée, qui me puisté representer vne fatt plus desirable à l'homme, que celuy de la souffrance; puisqu'il rend à Dieu pout

THEOLOGIE, LIVRE V. cette demeure erernelle, qu'il luy promet dans soymesme, vn agreable sejour à ses Vertus & à son Innocence. IX. Que fi Dieu choifit l'ame du parient, pour seruir de Palais au merite de son Fils, on peut dire pareillement, qu'il dresse dans sa personne vue celebre Academie aux veritez eternelles. Ie me veux expliquer ; il me semble, qu'à mesme qu'vn Iuste fouffre, qu'il enseigne; & qu'il n'est pas plûtôt le sujet de la mauuaise Fortune, qu'il deuient le Maistre des peuples. Il n'est point d'heresie, ny plus dangereuse ny plus generale, que de croire que la vraye beatitude consiste dans les honneurs, les plaisirs & les richesses. Comme le desir de la felicité est le desir de tout le Mode,&que tous vos petits biens font des images du fouuerain, il n'est que trop aisé de laisser le corps & de choisir l'ombre. En quoy les mondains tombent dans la mesme erreur, que ces sourdants, qui ne connoissans pas l'illusion des sunettes à diuers angles, portent la main sur l'espece multipliée & laissent la solide monnoye. Le consentemet presque vniuersel appuye neatmoins cet aueuglement, & fes perites comoditez, que la Nature treuue das l'vsage des biens, fournissent des apparences à leur tromperie. Quelle plus forte raison contre cette opinion, que l'exeple d'vn Innocent miferable?cerres puisqu'il est impossible de iuger qu'vne Iustice infinie punisse la vertu, on doit conclure que le defaut des biens de la Fortune n'est pas vn mal ; & en: fuire, il ne faut pas mettre la felicité en leur iouissance. Qui ne s'estimeroit heureux de seruir à l'instructio de tout vn Monde!X. Dieu ne se contente pas de ruiner le mensonge par l'exéple d'vn vertueux affligé,ils'en sert encore, pour persuader les homes sur cette importante veriré : que la plus sensible misere de cette vie, est la plus haute felicité qu'on y possede. Qui en pourroit douter apres auoir veu que tous ceux qui ont quelqueaduantage en son amitié, ont bone part dans l'infortune!Il est bien plus aise à vn esprit qui connoist tant> foit peu la Nature de cet estre souverainement bon, de conceuoir que les miserables sont heureux, que d'accordet de l'iniustice dans vne Essence toute parfaite! Car à bien peser les choses, il faux consentir; ou que

LA CONSOLATION DE LA l'affliction est heureuse, ou qu'elle est injuste. A ccorder qu'elle est heureuse. c'est me donner ce que je prerens: penser qu'elle soit injuste, c'est condamner la souueraine Prouidence, qui l'ordonne. XI. A parler auecque sincerité, le Createur employe hautement Phomme, quand il se daigne seruir de luy à des fins si excellentes & si nobles. Mais sans considerer l'interest de personne, non pas mesme de celuy qui souffre, n'est-ce pas assez pour faire aimer les miseres, de sçauoir que Dieu prend plaisir d'en faire largesse! Vne des pensées eternelles de l'eternel Esprit a esté de treuuer les moyens de faire patir les hommes. Vne Creature raisonnable peut-elle mieux employer sa raison, qu'à procurer cette complaisance à son Dieu, & faire partie de sa beatitude? Ce grand ouurier veut faire des Crucifix : qui ne s'estimeroit glorieux de luy seruir de matiere. XII. On peut adjouster à ces considerations, que c'est un incomparable bon-heur à l'homme de souffrir en cette vie : Car outre que Dieu le separe par ce discernement des personnes indifferentes, il met en son ame vne marque de son amour & vn precieux gage de sa gloire. Il faut estre ignorant pour juger deux fois d'vne mesme cause; mais il faut estre mechant, pour luy ordonner vn second supplice. Celuy qui souffre en cettevie,a donc vne asseurance de ne plus souffrir enl'autre ? Certes j'ay de lapeine de conceuoir, come quoy vous pouuez sentir la fortune auecque cette pensée: je suis asseuré que celuy qui m'a creé, me veut sauuer, j'ay autant de cautions de ce desir, que j'endure de maux & de peines. Ma souffrance me donne vn titre pour agir contre Dieu : quand il m'enuoye quelque difgrace, il fait vne cedule en ma faucur? Ouy, mon souuerain Iuge s'oblige de me pardonner eternellement, puis qu'il me punit dans le temps. Ne dois-je pas reconoistre dans ce procedé, plus de clemence que de justice ? Toutes ces raisons se prennent du costé de celuy qui dispose de vos forrunes : en voicy quelques-vnes de la part de ceux qui en souffrent les disgraces. XIII. S'il est juste de fouffrir, il n'est pas moins necessaire : ce grand Roy qu'on nomme raisonablement l'espoux de la Patien-

THEOLOGIE, LIVER V. ee, asseure que l'homme vient au Monde pour souffrir, comme les oyseaux y naissent pour voler. Et à dire le vray, si nous voulons considerer sa Nature, nous luy treuuerons deux principes de cette necessité, dont l'vn est interieur & l'autre estranger. Les contraires qui le composent, luy font vn sujet de douleurs, par leur dispute ordinaire & leurs guerres intestines. Cela peut estre a donné suiet à la Fable de feindre, que celuy qui composa le premier homme s'estoit serui de ses larmes, pour détremper son argille. A peine ce Roy des Creatures entre dans le Monde , qu'il y treuue ses vassaux reuoltez : au lieu d'en tirer des seruices, il en souffre les insolences. Ce triste accueil luy fait couler les larmes des yeux & éclater les foûpirs de la bouche. D'où l'on obserue que la premiere voix que l'enfant pousse sortant du ventre de sa mere, n'est que la premiere syllabe des noms de nos premiers Parens. Car le masse comme plus robuste, forme cette voix A, & la femelle plus foible E, qui toutes deux sont des signes de douleur comme des syllabes des noms d'Adam d'Eue. De plus, n'est-il pas éuident que le dessein de la Nature est de le faire plus souffrir que le reste des animaux ; parce qu'elle suy donne un temperament plus delicat? que si elle met en son corps quelques parties capables de plaisir, il y en a beaucoup dauantage de sujettes à la douleur. A cette naturelle necessité de souffrir , s'en joint vne autre morale, dont les loix ne sont pas moins indispensables. Car si l'homme veut viure selon la raison, il faut qu'il combate sans cesse : il n'est point de combat sans peine, ny de peine sans douleur. XIV. Il est vray que vous pouuez faire de cette necessité vertu, puis que toutes les miseres qui vous arriuent, sont autant d'occasions de profit & de conqueste. La patience est le plus juste titre, sur lequel l'Apostre asseure la possession de l'ame. Or la patience ne se pratique que dans l'affliction : cette vertu ne se nourrit que de poison & de choses qui luy sont contraites. Ne conliderez donc l'aduerlité , que comme vn trafic & vn commerce, où l'homme se peut faire riche, s'il veut estre courageux. Les souffrances sont les thresors

LA CONSOLATION DE LA des gens-de-bien : ce que Dieu apprit au grand S.Dominique, lequel ayant prié vne fille autant bonne d'effect que de nom, de luy donner vn des vers qui luy rongeoient le fein , il en receut vne fine perle. Que si vos miseres n'ont pas quelquesfois l'éclat & la sigure des pierres precicules, elles en ont toufiours la valeur & le merite. XV. Veritablement je ne m'estonne pas que l'affliction acquiere beaucoup de biens à l'homme; mais qu'elle le coble de contentemens & de plaisirs, c'est vn paradoxe, qui d'abord reuolte la plus docile creance! Helas où doiuent mourir toutes les joves, si ce n'est dans la Croix ? vous auez toutesfois l'experience des Saints sur ce sujet, qui auolient d'vne voix commune, que leur misere est mélée de tant de delices, qu'ils ne voudroient pas en changer les amercumes aux aifes des Monarques. Et pour ne rien dissimuler de la verité, chacun peut reconnoi-Are par soy-mesme: que si l'homme corrige son imagination, il retranche tout d'vn coup plus de la moitié de ses peines. Souvent l'apprehension d'vn matest plus sensible que le mal mesme. Les infortunes de certe vie estonnent plus qu'elles ne blessent; à mesme qu'on se familiarise auec elles, on émousse Jeur pointe. Pour vn coup de foudre qui frappe, il y a mille éclats de tonnerre qui grondent. X VI. Mais quand il feroit vray, qu'il n'y auroit ny profit ny douceur dans la souffrance, je maintiens qu'il y a confiours du gain à ne pas perdre la patience. Qui peut douter que la resolution à soustenir la douleur, ne soit vn excellent remede contre sa rage ? N'a-t'on pas veu des hommes qui se sont laissé coupper les membres du corps, sans jetter yn cry ou yne larme, parce qu'ils s'estoient commandé cette constance. Vn Philosophe n'ayant presque plus que la langue entiere dans le mortier où le Tyran le brisoit, luy crie, qu'il redouble ses coups , autrement qu'Anaxarque n'en sent pas les atteintes. Au contraire il s'est veu des ames molles qui se sont éuanoujes à l'attente d'vne saignée, que l'imagination leur déguisoit auecque la crainte. XVII. Ie veux bien qu'vn miserable souf-

he tom purement; mais il me faut accorder que la

THEOLOGIE, LIVRE V. peine est beaucoup moindre quand elle est soustenuë de la generofité, que lors qu'elle s'abandonne aux plaintes. Si cette reflexion ne pouuoit resoudre l'innocence à souffrir, je croyrois qu'elle se rendroit au desir de la gloire. Et quoy est-il rien de plus glorieux, que d'auancer le service de nostre grand Dieu ? & qui s'en acquitte mieux, que celuy qui souffre tout pour luy plaire. La vie de routes les creatures ne vaut pas le moindre de ses plaisirs : celuy seul qui expose volontiers la sienne, pour procurer les contentemens de son Dieu, merite de ne jamais la perdre. Et que peuton feindre plus digne de recommandation, que de patir pour la gloire & les contentemens de son Mai-Are, sans desir de recompense, sans consideration d'interest, sans auantage de plaisir, & sans recherche aucune de satisfaction. Quelle plus grande & plus illustre parole peut-on dire à Dieu que celle-cy ? Mon-Dieu ! je souffre tout purement pour vostre amour. XVIII. Ie ne croy pas que vous puissez donner vne plus genereuse preuue de vostre affection, que d'endurer de la sorre; aussi n'auez vous proprement que ce seul moyen de signaler vostre zele. Il appartient au Monarque souverain des hommes de leur témoignes fon amour, par ses biens-faits: vostre bien-veillance est toute sterile; si vous desirez luy preuuer que vous l'aymez, receuez paisiblement le mal qu'il vous ennoye, puisque vous n'auez point de bien à luy faire. XIV. Que si vous craignez d'estre les ingrats de vo-Are Sauueur, il faut cherir sa Croix, faire cas de ce qu'il a aymé, & prendre toutes ses amours & ses haines. Et ainsi vous deuez auoir de la passion pour les souffrances, puisque c'est le moyen dont il a fair choix, pour vous montrer le chaste seu de son ame. Il n'y a que l'amour, qui puisse payer l'amour,& rien que la fouffrance, qui égale la fouffrance. XX. C'est la flame qui purge l'or & qui r'affine sa mariere : jamais il ne sera demessé de ses impuretez, s'il ne sent la braise; pour briller, il faut fondre. La coupelle

n'est pas plus necessaire à ce metail, que l'aduersité l'est à l'homme : rien ne fait paroistre sa vertu, que ce qui râche de la perdre. Celuy qui craint de subir certe

LA CONSOLATION DE preuue, se tient desia connaincu de sa foiblesse. XXI. Simon le Magicien auoit si peu d'inclination à la Croix, qu'il feignit pour executer sa lacheté, que la seule Image du Sauueur y auoir esté attachée. Basilides treuus vn pretexte plus injuste : Car il veut que lesus-Christ, pour en fuir les tourmens, se soit transformé en cét heureux Cyreneen, qui le foulagea montant au Caluaire. Tous ceux qui hayssent la Croix, prennent party auec l'Heresie : au contraire, c'est se declarer compagnon des Saints & Disciple du Sauueur, que d'en aymer le rencontre. XXII. On ne peut nier que l'homme souffrant ne soit heureux de tenir rang parmy tant de personnes illustres; aussi ne doit-on pas diffimuler qu'il luy naist vne obligation nouvelle d'endurer fur cette consideration, qu'il fait partie d'vn corps mortel, dont routes les parties sont sujettes aux souffrances. Le pied auroit manuaise grace de se plaindre d'vne picqueure, estant sous vn chef tout couronné & meurtry d'épines Jesus-Christ & les Saints fans en excepter vn seul , ont tous vécu dans les peines & parmy les miseres. Quoy, le cœur, la teste & les plus nobles parties du corps sentiront de la douleur, & celles qui n'en sont que le rebut, feronr paroistre de la delicatesse. L'Aumosnier de Vencessas treuuoit les traces de son Roy toutes chaudes fur la glace & fur la neige : apres l'exemple du Messie rien ne doit estre difficile. XXIII. Depuis que Dieu s'est fait Homme pour estre patient, les angoisses ne sont plus que des objets de desir : l'union qu'il a faite de toutes vos miseres en sa personne, les sanctifie & les éleue en vn estar tout diuin & adorable. toutes les douleurs de la Nature ont touché sa precieuse chair, pourquoy ne les receuons-nous comme de sainces Reliques que sa Prouidence vous a laissées, pour renouueller en vos esprits, le doux souuenir de Ion amour? Quoy! la deuotion fait cas des cheueux & des moindres superfluitez des Saints, & l'Homme manquera de reuerence & d'amour, pour les choses qu'il scait que son Sauveur luy a leguées par testament, quand il conjura son Pere, que le Calice où il benuoit, passast jusques à vous. XXIV, On ne

THEOLOGIE, LIVRE V. sçauroit finir vn ouurage que par sa fin : celle que je veux mettre au tissu de ces puissantes raisons, n'est autre que la beatitude, qu'on propose à la souffrance. Miserables mondains, quand vous seriez insensibles à tous les motifs que j'ay, ou touchez dans cét Abregé, ou estendus dans la suite de mon Entretien, ie ne croy pas que le desir d'une recompense eternelle. ne vous fist aimer des maux qui passent. Il n'y a point de chemin de la terre au Ciel que la Croix; Ielus-Christ mesme l'a tenu : il faut donc se resoudre ou de n'y arriuer jamais, ou de marcher genereusement sur toutes les traces qu'il vous a marquées. Voila non pas ce que je juge necessaire pour resoudre ta vertu dans les occasions de se perdre, mais ce que j'ay creu vtile pour la faire triompher. Et partant (mon cher Celestin ) tu vois l'obligation immortelle qui te lic au feruice de ton grand Dieu, tu vois la douceur de sa Prouidence dans l'amertume de tes maux. Qu'à jamais cette pensée tire des sentimens d'amour de ton cœur & des Eloges de 12 bouche. Ne regarde plus les miseres de ta vie, que comme les airlies de ta gloire. Que chaque moment de ta mauuaise Fortune te soit desormais le gage d'vne erernité de bon-heur; que jamais la douleur - ne te touche, que l'amour ne t'enflame. infortunes, douces necessitez, illustre deshonneur. delicieux déplaisirs, diuines souffrances, que les hommes vous aimeroient s'ils connoissoient vostre merite! Ah que leur colere s'irriteroit justement contre l'imparience, qui les empesche de profiter de vos faueurs? Que leur cœur auroit de transports & de rauissemens pour adorer la misericorde de Dieu, dans leurs plus aigres mal-heurs, si leur esprit en penetroit toute la tendresse ? Ouy ( Celestin ) leurs pensées n'auroient plus d'autre objet, ny leur amout d'autre motif, que cette ineffable donceur, qui occupe vne eternelle Prouidence à disposer leur auanture. Grand Dieu, adjoustez encore ce bien-fait à leur obligation, ouurez les yeux de ces pauures Aueugles, faites-leur voir ces mysteres cachez, découurez-leur vostre Sagesse secrette. Ie m'asseure que

1442 LA CONSOLATION DE LA fi vous leur donnez la connoissance du merite de l'aduersité, vous leur en donnerez le desir : toutes les plaintes qu'ils feront, ne seront plus que de'doux regrets & d'ardentes prieres, qui vous importuneront sans cesse, d'aumenter leur misere, pour accrositre leur amoux.

FIN DE LA CONSGLATION DE LA THEOLOGIE.

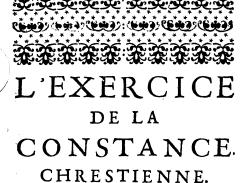

Les Maximes de l'indifference Chrestienne.



On Dieu, mon Createur, vous auez fouuent dit à l'Homme, que tout son bon-heur estoit dans la Croix, & qu'il auroit autant de persection qu'il auroit de patience. Tous les sentimens de sa Nature se reuoltent, la raison naturel-

le aide ses inclinations, & rasche de le rendre insidele. le croy pourtant cette verité, 6 mon Dieu! mais puis que la Nature s'oppose à la creance que ie dois à vos paroles, sortifiez mon esprit de vostre Grace, & l'establissez termement dans la soy de ce Mystere: que pour vous-plaire, il saut souffris. & que la plus sou-paitable preuue de vostre amour, c'est ce qui peut sembler vn rigoureux esser de vostre haine. Il est

244 temps (mon aymable Pere) que je paroisse digne de l'adoption, qui me rend vostre fils. Donnez-moy afsez de lumiere pour voir ce que vous desirez de moy, & assez de courage pour accomplir vos diuines volontez. Ie vous en conjure par les merites de vos Saints, & beaucoup plus par les vertus de ce premierné, à qui vous ne refusez rien de ce qu'il vous demande. Sa viande a touhours esté de faire vostre volonté ; & lors que vous l'auez ordonné, les douleurs de sa Croix ont esté les delices de son ame. Une parfaite indifference est la meilleure disposition que vous defiriez dans nos ames; donnez-la moy afin d'estre vne table rase, où vous puissiez coucher sans opposition, tous les Decrets de vostre sainte Prouidence. Deuant que d'entrer dans le Monde, j'estois vne pauure Creature, sur qui vous jettez vos projets sans resistance; pourquoy aurois-je l'vsage de la liberté pour en retarder l'execution? Le plus juste arrest de nos irresolutions, & le plus aduantageux choix, que nous puissions faire, c'est de rendre nos volontez conformes aux vostres, & de suiure vos diuins attraits. Que la resignation à vos ordonnances soit donc desormais toute la liberté de moname. & que ie n'aye point d'autre inclination que de suiure la vostre. Celuy qui se peut ajuster aux ordres de Dieu, se rend impeccable : celuy qui s'en separe, ne fait jamais rien qui soit digne de louange. Quand vous ne m'auriez pas appris, que mourir ou souffrir, pour l'amour de vous. est le desir d'vne bonne ame; vostre fidele seruante Therese, me persuade assez que c'est la seule deuise du Chrestien, comme c'est son vnique gloire. Sainte Mere de mon Saqueur, innocent sujet de ses douleurs. imprimez ce desir en mon ame! & si ie n'ay point de cœur pour aymer les trauaux ; que je n'en aye plus du tout pour viure.

#### Premiere Maxime.

DIEV de mon cœur! vous daignez nous reueler dans vos Escritures, que tout ce qui arriue dans le monde, est suier à vostre direction . & aux CONSTANCE CHRESTIENNE. 245 veuesde vostre sagesse. Vne fleur ne se fane point en nos jardins: vn oyseau ne vole pas en l'air; vn cheueu ne tombe point de nos testes, que vostre Sagesse ne preside à ces petits euenemens. Peuron croire qu'vn peu de paille vous soit plus cher que vostre chet-d'œudre, & que vous oubliez l'homme appliquant vos diuins soins à des choses qui ne sont que pour son service?

Seconde Maxime.

Vostre Prouidence est appuyée sur vne exacte connoissance de toutes choses, puis que tout est à nud deuant vos yeux; sur vne puissance infinie, puis que rien ne vous est impossible; sur vne bonté demesurée, puis que nous sommes la prunelle de vos yeux. Qui se peut désier de sa conduite? Celuy sans doute; qui ne sçaura pas que vous sçauez tout, que rien ne vous est impossible, & qui a assez de malice, pour croire que vous manquez de bonté?

### Troisième Maxime.

Saint Paul nous affeure, sur l'inspiration que vous luy en donnez; que toutes choses pour fâcheuses qu'elles soient, tournent au bien de vos Fideles. Et partant, il faut, ou renoncer barbarement à vostre amour, ou esperer, en vous aymant, dans toutes sortes de rencontres. Si vous me faites du bien, je publieray vos misericordes; si vous permettez que jo soufire du mal, i'adoreray vostre Iustice.

#### Quatriéme Maxime.

Vostre pouvoir est sans restriction, & vostre domaine sans limites. Nos personnes, nos vies, nos facultez, & toutes nos actions sont à vous, puis que vous estes nostre Createur, nostre Conscruareur, nostre Sauueur, nostre Dieu, & nostre Tout. Vouloir quelque autre chose que ce que vous voulez, c'est liniter vorre puissance, & donner des bornes à vôtre Empire.

#### 246 LA CONSOLATION DE LA

#### Cinquiesme Maxime.

Outre que la Creature ne sçauroit mieux estre que que dans l'ordre, où son Souuerain la veut, ny suiure de plus iustes voyes que celle de sa Prouidence; la sujetion, qui nous soûmer à ses decrets, est si legitime, qu' on ne la peut violer à moins que d'estre sacrilegue. Qui se pourroit mieux placer & se mettre en vne plus souhaitrable disposition que celle que nostre Dieu nous a choisse.

### Sixiesme Maxime.

La vie des bien - heureux est de saire la volonté de Dieu, & de se sonnettre à ses Ordonnances. Peut-on imiter vne plus innocente vie que celle des Saints, & suitre de plus iustes Ordonnances que celles d'va Dieu? Il y a neantmoins cette différence entre vn Homme qui obest à Dieu dans le Ciel, & celuy qui s'accommode à ses volontez en Terre, que le premier suit toussours ses inclinations, & que le second les doit le plus souvent combatre.

## Septiesme Maxime.

Saint Paul, la glorieuse Vierge, Iesus-Christ mesime, ont tousiours suiuy les Ordres de Dieu, ingeant tresiuste ce qui luy estoit agreable. S. Paul endure mille iniures; la Vierge soustre le martyre; Iesus se prostitue aux douleurs de la Croix. Dieu le veut, il est donc équitable. Si le Fils naturel de Dieu, si sattres Sainte Mere, si son intime Amy, passent parmy les Croix; pourquoy vn mal-heureux esclaue en éuireroir il le rencontre?

### Huitiesme Maxime.

Nous reconnoissons la Souveraineré de Dieu, quand nos sentimens suivent ses decrets. Quand nous taisons nostre volonté, nous adorons vne idole. Que

CONSTANCE CHRESTIENNE. 247e'est vn déplorable mal-heur de quitter Dieu, pour donner de l'encens à vn monstre ou à vn phantosme. La propre volonté est vne plus ridicule & plus cruel-a le diuinité, que les Chats, & les Crocodiles de l'Egypte.

Neufiéme Maxime.

Pour posseder son ame dans le repos d'vne saintepaix, & gouster le Paradis dez cette vie, il faut croires, que toute nostre sagesse ne peut seruir qu'à nous tromper, & nostre infaillible conduire ne peut nous venir que de Dieu. Voulons-nous estre Martyrs, sans, merite, & marcher auec danger de nous perdre, il faut suiute nos lumieres, & ne rien reconnoistre que nostre prudence?

#### Dixieme Maxime.

Sortons hors de l'indifference, arreftons-nous à, nos choix, la Prouidence de nostre souverain Moparque treuue tousiours ses sins. Ne vaut-il pas mieux se souver a mour à ses diuins vouloirs, que de, s'y laisser attirer par contrainte ? Vn valet se fair traisser par force, vn fils se laisse amoureusement conduire. Aymons le commandement de nostre-Maistre, nous ne craindrons pas sa baguette.

# Les Affections de l'Indifference Chrestienne.

'I M P V I S S A N C E del Homme est si grande, qu'il ne peut mesme faire de bons souhairs, si la grace de Dieu ne preuient ses mouuemens, & n'excite sa paresse. C'est dans les veues de cette foiblesse, o mon Diet que par vn aueu tres-sincere de mon peu de pouuoir, se reconnois la parsaite dépendance que j'ay de vostre secours. Il m'est aurant impossible de vouloir & de pratiquer le bien, qu'à vn mort de marcher. Si l'impression de vostre grace ne me pousse; se suis aussi sec & immobile qu'vn squelete. Neant-moins je suis tres aise de ne pousoir rien, parce que

# Premiere Affettion.

M'appuyant donc sur l'ayde de vostre grace, je fais vous resolution irreuocable, de me tenir indisferent à sout ce qui me peut arriver pendant ma vie, soit qu'il regarde les conditions de ma naissance, l'estar de ma vie, l'inclination de mes humeurs, les qualitez de mon esprit & les forces de mon corps; soit qu'il touche les accidens du dehors, comme la pauureté, le méprits, les hontes, l'opprobre, voire mesme la mort.

# Seconde Affection.

Te veux, ô mon Dieu! que dans les euenemens de ma vie; le respect de vostre diuine Majetté, force mes fentimens, & étouffe toute ma raison, en sorte que ma bouche ne prononce aucune plainte, ny meime que mon cœur n'en forme pas le desir. Que s'il échappe vn seul mor à mon impatience, le renonce à ses marmures , pour me soumettre parfaitement à voe decrets. Adorable Mere de Iesus I j'attens ce courage de vos faueurs.

# Troisième Affection.

Et parce que vous me permettez de sortir de l'indisference, pour honnorer vos volontez, je pretens me complaire dans tout ce qui m'arriuera, comme en vn objet de vostre diuine complaisance, & comme en vn dessein qui est conduit par vostre supréme sagesse. N'est-ce pas dequoy deutin glorieux, de sçatoir que les pensées eternelles de mon Dieux s'accomplissencen moy, quand mesme ce seroit auprejudice de mes inclinations?

### Quarrieme Affection.

Radjousteray à cerce sainte complaisance, vue

Constante et Cares Tenne 249
estime tres-auantageuse de ces accidens, entant qu'ils
sont dresses conduits par vos sages conseils, prosestant de cont mon cour, que je ne sais cas de quoy
que ce son, à l'égal de la solunision, qui vous est
deue. Et si je poutosis autant merser dans les joyés
que dans les peines, je voudrois que vostre seule indinactor suit le seul motif de mun chor.

# Cinquiéme Affettion.

Pour mieux porter mon esprie à l'hommage d'un irre-hamble vassal, je conjure vostre bonté tours pareinelle, d'affermir la resolution que j'ay d'érous-fer genereusement mes passions de triffesse d'anxie-ed, par l'ordinaire pensée du bien qui me réuient de l'execusion de vostre bon plaisse. Je ne veux estre sustre que quand il vous plaira, & je renoncé de bon emar à la joye, lors qu'elle ne vous sera pas agreable.

# Sixisme Affection.

Aux mesmes fins , je reigleray mon amour , mon esperance, mes regrets & mon desir , sur les saintes loix de vostre volonté , accommodant & formant mon esprit aux euenemens libres , ou necessaires , qui m'arriveront comme aux esfets des causes que vostre prouidente employe , dresse , ordonne & dirige pour parsaire sujetion à vostre Empise.

# Septieme Affettion.

Sur tour, mon estude sera d'estre indifferent en coures choses (l'execution de vos commandemens & de vos conseils reseruée) ne me portant pas dauanaged la sante, qu'à la meladie; ny à viure, qu'à mourir. L'amour des Creasures ne m'estant pas deplus grand poids que leur infidelité, ny seur faueur que leur tyrannie.

Huillima Affellion.

Cette meline ardifference moderera mes inclina-M ij

Digitized by Google

tions, dans les succez qui arriveront à mes parens &, à mes amis, empéchant de tout mon pouvoir, que leur mal-heur ou leur posteriré ne me touche, ou aumoins ne m'engage. La seule attache de mon cœur, fera desormais le soin de vous plaire. Ah que je serois, mal-heureux si je deuois plier à tous les vents qui, m'agitent, & si je n'auois de la consistance que lors, que ce qui est à l'entour de moy, n'aura plus de mouuement!

Neufiéme Affection.

Pour arriuer à ce degré de perfection, ie m'éforceray auecque le secours de vostre grace, de dégager mon cœur , & de le deprendre de toutes les liaisons vicieuses, qui le peuvent attacher aux objets sensibles. Vne Creature raisonnable ne doit-elle pas preferer vos desirs à ses propres satisfactions ? Helas mon: Dieu! qu'elle seroit indigne de vostre amour, si elle, estoit si peu soigneuse de vous plaire. Quand vous m'aimez pour vous, vous m'aimez pour mon souuerain bon-heur : lors que la Creature me recherche,elle veut treuuer son divertissement.

# Dixiéme Affection.

A cette fin je me veux defaire de tout empressement, fans que mon amour haste mes desleins, ou que ma paresse les retarde; & pour estre entierement maistre de mon cœur, je soumers toutes mes inclinations à vos desseins, protestant de violence, si vne Creature m'oblige à foy contre vostre diuine volonté. Mais puis que je ne peux acquerir cela, que dans la conformité parfaite aux idées et ernelles que vous auez de ma perfection, que le sang de vostre aimable, Fils Iesus, que le desir que vous aucz de mon salut, & l'aueu de mon impuissance, me meritent certe incom parable faueur.

#### Maximes de la Conformité Chrestienne.

On pitoyable Seigneur, vous connoissez la foiblesse de vos pauures Esclaues ; tout ce qui choque leur aife, ébranle leur esprit, tout ce qui surPrent leur attente, surmonte leur courage. Appuyez moy, de peur que je ne rombe, éclairez-moy, de crainte que ie ne m'égare. Les plus effroyables objets de la nature se présentent à moy; leur seule veue m'afflige, la resignation que vous me demandez à les souffrir, m'estonne: secourez moy, ou je me pers.

Premiere Maxime.

Il est necessaire de treuuer vne conduite infaillible dans les actions de nostre vie, si nous en destrons le succez heureux. La prudence humaine ne fait que faillir; ses lumieres sont foibles, & son adresse dangercuse: c'est donc vne indiscretion de se sier à elle, & vne sublime sagesse de s'appuyer sur celuy qui ne nous peut tromper. Ie veux que cette Proudence nous soit cachée, les esses en sont sensibles. L'ame qui anime nos corps, ne se laisse pas vost à nos yeux.

#### Seconde Maxime.

Nous ne sçaurions mieux choisir, que de prendre ce que Dieu nous presente. Il sçair nos besoins, il voit leurs remedes. La Creature qui se determine contre la conformité, embrasse son mal-heur? O Dieu qui sera assez aueugle pour se porter arbitre de ce qui suy est conuenable, puis que nous pouuons aussi peu choisir ce qui nous est bon, que le faire, si nous ne suiuons l'idée eternesse qui nous conduit?

#### Troisiéme Maxime.

Celuy qui n'a point d'autres resolutions que celles de Dieu, est tout-puissant. Iamais il ne neige qu'à sa volonté: tous les soudres qui tombent, ne tombent pas contre son gré. Il permet les naufrages dans la mer, il dispose des brens & des maux sur la terre. Quiconque sçait vouloir ce que Dieu veut, gouverne toute la Nature. Qui resusera de donner le mouvement aux Cieux, de tenir les Elemens dans leur place, estant aisé de vouloir que tout cela se fasse comme il se fair?

Digitized by Google

# Quatriéme Manime.

Les troubles de nostre esprit viennens des difficultez qu'il a de se resoudre. Quand Dieu nous oblige à suiure son choix, il nous presente la paix. Il faudroise estre brutal, pour se plaire à la confusion, & n'auoix iamais connu la guerre, pour charir la funeste cause qui nous l'inspire.

# Cinquiéma Maxime.

Nostre Dieu est sage, il ne nous poue tromper; steft bon, il ne sçauroir le vouloit. L'Homme a asser d'ignorance & de malice, pour l'an & pour l'autre. Arrestons-nous à Dieu, laisson l'Homme. La sagesse de Dieu choisit toussours ce qui est le meilleur, sa bonté nous le desire; nos lumieres nous conduisent squuent à l'erreur, & nostre inclination nous pousse dans le mal, Desions-nous de nous-mesmes, & prenons vne enrière consance en la bonté de nostre Dieu.

### Sixiéme Maxime.

Quand nous trouverions nostre perte dans les osfres de nostre Dieu, nostre exeréme seruitude demande de la conformité de nous. C'est le deuoir d'un Sujet d'auoir son Prince pour sa loy. Il n'est pas une Creature qui ne souffre dans ses inclinations particulieres, pour s'accommoder au bien general du Monde. Pourquoy n'aurois-je pas la mesme oberssance que les Pierres, les Elemens, & les Bestes, qui renonce à leur instinct, pour s'ajuster à la volonté de leur Createur?

#### Septiéme Maxime.

Nostre amour est desinteressé, lors que la seule volonté de Dieu se fait en nous. Vne marque que nous aymons purement nostre Dieu, est quand nous prenons ses inclinations en rejettant les nostres. Si nous consentons aux volontez de Dieu qui nous sont douCOMSTANCE CHRESTIENNE 293 ees, il ya danger que nous n'aymions que nous, & que le propre interest ne soit seule cause de nostre oberssance.

#### Builtieme Maxime.

refus- Christ n'a jamais fait van de ses volontez en terre: le decret de son Pere a tousiours esté sa conduite. Puis-je auoit van plus beau & plus diuin exemplaire qu'vn Homme-Dieu Et n'est-il pas juste que l'Esclaue ait au moins autant de soumission, que ce-lay qui est le fils par nature ?

### Neufilme Maxime.

Toute sa connoissance des Saints dans sa gloire estant de Dieu, il leur est impossible d'auoir de l'amour & des desirs, pour vn autre objet que luy, ou pour nous à cause de luy! O que nous serions heureux! si nous pouutons imiter cette diuine vie, nous n'aymerions que Dieu, nous ne desirerions que Dieu, & nous aymerions & desirerions pour l'amour de luy, tout ce qu'il aymeroir & destreroir pour nous; sust-il doux & agreable, sust-il aspre & austere à la nasure. Ce seroir asser que nos plus mauuais accidens susser la magne. Se desirez de Dieu, pour meriter not desires & nos amours.

#### Dixieme Maxime.

Vn homme est impescable, s'il est conforme aux desseins de Dieu, parce que Dieu ne peut aymer le vice! Helas qui ne dessera cette heureuse impuissance de mal-faire, & qui ne voudroit desormais tout ce que Dieu veut, pour ne rien vouloir de ce qu'il ne veut pas? Nous ne pancherons jamais au peché, si nous sommes immobiles dans le propos de n'auoir point d'autres projets que ceux de nostre souuerain Maistre.

# Affections de la Conformité Chrestienne.

Toutes les inclinations de la Creature cherchent le plaifir; que puis-ie attendre des miennes, ô mon Dieu! sinon que la moindre souffrance qui se presentera, m'écatre de vostre amoureux Empire. Vostre grace me peut arrester, imesme dans, le choix du martyre, & de tout ce qui est de plus effroyable aux yeux. Ne me resusez pas ce qui me peut rendre conforme à vostre destir; puis que vous destirez que j'y sois conforme.

Premiere Affection.

Ie renonce de bon cœur à tout ce qui peut flatter ma Nature; l'ayme & ie cheris ce qui luy est contrair re. Quand l'auray de l'inclination pour quelque objet, ie me tiendray suspect dans sa recherche, craignant de n'y treuuer qu'vne pure satisfaction naturelle, & non pas vostre volonté diuine.

# Seconde Affettion.

Pour treuner doux vn Calice, quelque amer qu'il soit, ie regarderay toussours l'aymable main de mon Dieu, qui me la presente, sans m'arrester à la malice des Causes secondes, qui me le mélent. Le desir que mon Dieu a que cette medecine me prosite, est plus capable de me la rendre douce, que la malice de mes Ennemis n'est puissante pour me la rendre inutile.

## Troisiéme Affection.

l'appriuoiseray mon esprit par la veuë & la pensée des choses les plus fascheuses, & souvent ie m'asseureray mon courage, sur l'exemple de ceux qui sousfrent beaucoup. La familiarité que ie prendray auecque les sousfrances, me rendra leur rigueur supportable, & la fidelité de vos Martyrs sera rougir mon peu de courage.

# CONSTANCE CHRESTIENNE. 257

# Quatriéme Affection.

Cette parolle de vostre Seruiteur saint François Xauier: Encore plus, Seigneur, Encore plus; me fera blassmer ma la scheré; à son imitation, ie diray amoureusement ces paroles: Helas! mon Dieu; il ya dix, vingt, trente ans que ie vous connois; Hé qu'ay-je souffert pour vostre gloire? Depuis que ie souffre, ie souffre comme les damnez, sans consolation & sans merite, pour ce que ie ne souffre rien pour vous.

# . Cinquiéme Affection.

Est-il question de perdre mes Biens, mes Amis, mes Parens i e me plaindray que leur mort soit vne des necessitez de toute la Nature, & de n'auoir rien de cela que ie puisse offiri librement à mon Dieu. Ie diray dans mon cœur, & de rout mon cœur: Mon Dieulie voudrois bien que la vie & la mort des miens sust en mon pouuoir. O que volontiers ie vous sacrifierois yn Isaac, si vous le destriez.

# Sixième Affection:

Lors que la complaisance des Creatures me flatera; ie diray au fond de mon ame: Mon Dieu! si j'ay le merite qu'on me donne, ie l'offre volontiers au pied de la Croix de vostre aymable Fils. Que ie souffre quelque atteinte en ma reputation; pour que mon blasme ne vous offense point, il m'agrée.

# Septiéme Affection.

Mon grand Dieu! le doux Fils de vostie cœur a embrasse la Croix, par ce que vous le vouliez: si le Fils n'a rien treuué d'iniuste dans vne si rude oberssance, l'Esclaue doit-il murmurer de vos Ordonnances, & gouster auecque plainte, ce que Iesus a sauouré auccque plaisse?

### Huistieme Affastion.

On a veu des Saints, qui ont esté si sideles à vos sommandements, que tien ne les a peu separer de l'oberssance. Vous les auex faits l'opprobre du Monde & le rebut des hommes. Le mespris & la consusion leur a agreé, par ce qu'ils partoient de vos dinines dispositions. Ces personnes-là estoient de la mesme Nature que nous, pour quoy n'aurons nous pas la mesme resolution qu'elles?

## Monfuióme Affettion.

Les enfans le font eftendus sur les brasiers, & conchea sur des roues; parce que vous le vouliez. Leurescur est demeuré plus immobile dans le dessein de souffrir, par la seule volonté de vous plaire, que leurs eorps aux roues & aux gibers, par les cloux & les cordeaux, qui les y attachoient.

# Diziéme Affestion.

Desormais, ô mon Dieu! toutes les rigueurs de mavie, & toutes les austèritez de ma condition. seront adoucies par certe douce pensée: le suis le Martyt de l'amout de Dieu, les ses mon exemple, mon Dieu m'a choisi pour faire voir ce que peut son amout dans vne ame: il a crucissé son Fils deuant mes yeux, afin de me monstrer ce que se deuoit imites. Puis-je manquer d'addresse sur vue te modelle, & de courage à la veue d'yn si glorieux exemple?

# Maximes de la Patience Chrestienne.

TL est inste, mon doux se piroyable Pere, que la la desobeissance de vos Ensans rebellés sois chastiée. Pnisque nous auons youlu nous priner de l'immoratalité, parmy les delices du Paradis terrestre, il faue que nous soussitions mille morts parmy les misers a

CONSTANCE CHRESTIENNE. 257 de ce Monde; Puisque nous auons perdu l'innocence originelle auec Adam, ilest équitable que la Instituce de nostre souverain Maistre nous donne auecque luy en proye aux douleurs, aux ennuys aux maladies, à la tristelle, & à tous les maux de certe vie. Dans les veues qu'il vous plaist me donner de mes peines, o mon Dieu! l'adore vostre divine Instite, & bails amoureusement la main qui me chastie.

#### Premiere Maxime.

Rien n'est plus dommageable à l'Homme que la prosperité, elle nous porte aisément dans le vice, & nous jette dans l'oubly de Dieu. L'endurcissement de cœut est vn de ses estets, l'insensibilité à sous les doux attraits de la vertu, est sa production. C'est donc vn grand mal-heur, que d'estre heureux, & vn bien inestimable que de soussir quelque misere.

### Seconde Maximo.

Les afflictions nous humilient , nous ramenent à Dieu, moderent l'excer & la fougue de nos passions, détachent nostre cœur de l'affection des objets sensibles. Mon Diou! que ce m'est va grand bien (s'escrie Dauid) que vous m'ayez humilie. L'affliction est le remede assouré des vieux pechez, & vn salutaire prefernatif à nos nouuelles cheutes. Si nous sommes malades, receuons volontiers la medecine qui nous doit guerit.

### Troisième Maxime.

Vne maladie, vn fascheux succez, vne disgrace vons persuade mieux le mespris du Monde, que toute les raisons de la Philisophie. O l'excellent Maistre, que lo mal-heur! Tout ce que la Morale a de bonnes raisons, ne nous peur retirer du vice, de vne petite disgrace nous en rend, ou incapables, ou degoustez.

Digitized by Google

### Quatriéme Maxime.

Dien connoist nos inclinations, il preuoit les pechez que nous ferions dans la prosperiré, il sçait que nous perdrions nostre ame parmy les delices; son cœur est plein de pieré, quand il nous priue des contentemens sensibles, il nous oste les causes de nostre ruine. It dois donc expliquer en bonne part les miseres qu'il m'enuoye, & receuoir auec vne consiance tres-partaire de sa bonté, les plus rudes sousfrances de ma vie.

# Cinquiéme Maxime.

Vn homme dans l'affliction, c'est vn grain d'ot dans le creuset; ses flammes l'espurent & le r'affinent. Le Sage nous apprend que nostre grand Dieu se sert de ce moyen pour nous sonder & nous reconnosistre. Voulons-nous tousiours estre inconnus, & sans approbation, il faut fuyr la touche de Dieu, & resister au dessein qu'il a de nous purisser.

# Sixiesme Maxime.

Une ame qui souffre assez en cette vie, pour l'amour de Dieu, n'a plus rien à soussirir en l'autre. Helas nous sommes daminez de la peine du dam, tandis que nous ne voyons pas nostre bon Dieu: Assignierissons nous encore icy bas à la peine du sens, & rien ne nous reste à soussirir hors de ce Monde. Il n'y a point de Purgatoire pour ceux qui soussirir volontiers en cette vie; mais il n'y a point de Paradis dans le Csel, pour ceux qui le veulent auoir en terre.

# Septiesme Maxime.

La grace des Bien-heureux, est le prix de leurs sousfrances. Sousstrir vn moment penible, c'est mezicr vne eternité glorieuse. L'affliction ne retirepas seulelement de l'estat du peché; mais elle nous establit dans le merite de la gloire. C'est elle qui nous donne ce que CONSTANCE CHRESTIENNE. 259 yaut le Paradis, & qui nous met en main de quoy achepter yne couronne eternelle.

# Huidiesme Maxime.

Vn Malade se fair couper le bras, pour prolonger sa vie: vn soldat s'expose à vne infinité de trauaux, pour la gloire: vn Marchand va chercher vn peu d'or au trauers de mille dangers, & de mille nausrages. Helas s les Hommes n'auront-ils du mespris, que pour le Ciel? sera-r'il dir que nous sous front les incommodirez de la mer, & que nous nous exposions aux hazards de la guerre, peut - estre pour treuuer la mort ou le nausrage, & que nous n'ayons pas vne pensée pour le Ciel?

# Neufuiesme Maxime.

Tous les Saints ont passé par le martyre des souffrances. Dieu se vante de la parience de Iob; comme d'vn triomphe acquis à sa gloire; il inspire Saint Paul de faire plus de cas de sa Croix que des delices; S. Iean dit parmy ses sers, que Dieu luy a basti vn Empire, Les chassens de les fers ne seruent que pour rendre la gloire inseparable de luy. Voulons nous gloriser Dieu? Soustrons.

### Dixiesme Maximo.

Iesus est venu au monde, pour y honnorer son Pere en la plus haute maniere qui estoit possible; il a embrassé la Croix, & chossi vne vie pleine de martyre. A cét esser il a priué son corps de consolations, non seulement sensibles & naturelles; mais encore de la gloire des bien-heureux, se rendant par vn nouueau miracle, sensible dans la Beatitude, en vne partie de soy-mesme, asin d'offrir à son Pere vn glorieux souffrant. Ouelle lascheté seroit-ce à l'homme de ne vouloir rien souffrir pour vn Dieu, qui a fait vn miracle de trente-trois ans, asin de souffrir toutes ses miseres?

# Affettions de la Patience Chrestienne.

Nique objet de mes desirs, mon Dieu mon-Creatour, que toutes les Creatures vous benissent de la grace que vous me faites, de connosiste le merite de la Croix. Et la gloire des affiictions. Qu'à iamais soyez vous adoré, de m'auoir decouvert que l'estat d'vne penible soustrance est le plus heureux estat de l'homme. Ie vous remercie (ò mon simable Pere!) de m'auoir reuelé la gloire dans le des-honneur, la joye dans l'angoisse, & le souscrain bon-heur dans la Croix. A l'aide de vostre diuine grace, i espere de m'establir si solidement dans le dessent de soustrir, que ie meriteray d'estre vn des chers Enfans de vos douleurs.

# Primiere Affestion.

En fuite de cette reconnoissance, ie vous remercis de ce que vous auez remply cette vie de tant d'amertumes, estant bien sise d'auoir ces occasions de definteresser mon amour, & de vous seruir sans complaisance. Il n'appartenois qu'à vostre bonté de changer nos iustes chastimens en vn riche & honnorable sujet de gloire, & de receuoir le supplice de nos forfaits, comme vn merits digne de vos Couronnes.

### Seconde Affection.

Sur cette creance l'accepte sans regret, & mesme is reçois auecque plaisit tous les fascheux euenemens que vous me presenterer . Souhaitant de tous mon exur, que vostre adorable prouidence regne sur moy, au desauantage de toutes mes inclinations & contre le gré de la Nature. Si ma chair se resolte contre vos molones, mon esprit n'y consent pas.

# Troifiefme Affection.

Pour tesmoigner le sentiment de mon cœur, se parleray des souffrances auec honneur & estime, & vous en remercieray aussi-tost que vous me les envoyerez. le veux aussi marquer exactement les sours de mes grands desastres, asin de celebrer par des sestes interieures vostre sainte conduite, & adorer l'hommeur que vous m'auxez fair.

# Quatriesme Affettion.

Quand mon cœur sera noyé d'angoisses, & d'afflictions, ie me glorisseray de ce bon-heur, forçant toutes mes inclinations à l'agréement de ce Calice. Le prieray, mes plus fideles Amis de rendre graces à vostre bonté des douces misericordes qu'elle me communique; l'interposeray mesme le credit du grand Maistre de la Croix Iesus, asin d'en remercier son Pere.

# Cinquiesme Affection.

Dans la veuë & dans l'offre de toutes mes Croix l'exemple des voluptueux me piquera d'vn genereux desir à la recherche des souffrances ; voire mesme se tascheray de rendre mes ardeurs plus viues & plus fortes , puisque l'objet de mes affections est plus innocent & plus infte. l'aurax honte que l'inclination brutale puisse plus sur l'homme, que la volonté d'obeir à son Monarque.

# Sixiesme Affection.

Afin d'imiter les agonies de Iesus vostre aimable Fils, ie veux (6 mon Dieu!) tous les iours de ma vie crucisier suon eœur, par de poignantes douleurs de vous auoit ossensé, & par de sensibles regrets de voir qu'on vous offense. Comme vostre cher Fils a touf-jours porté la Croix dans son cœur, ie propose de

Digitized by Google

Septiesme Affettion.

Mille fois le jour & plus souuent, le vous offriray toutes mes joyes', & vous demanderay toutes ses pernes prenant les paroles de saint Augustin & son sentiment si je puis: Mon Dieu augmentez ma douleut, pourueu que vous croissez ma patience. Ie ne puis affez souffrir, pourueu que vous me donniez assez de courage.

# Hnittiesme Affettion.

l'adresseray ma voix aux Creatures insensibles, le parleray à toutes celles qui me pourront affliger, & les prieray de m'affliger, les seruant mesme de ma main, dans le mal qu'elles me feront. Ce sera auecque plaisir (mon Dieu) que se prendray toutes les innocentes armes de la Croix & les doux instrumens de vos peines.

### Neufuiesme Affection.

Tout ce qui blessera mes sens, treuuera des respects & des honeurs dans mon ame. Iamais ie ne ietteray la veue sur la haire & la discipline, qui m'aidenta ranger mon corps aux volontez de mon Dieu, que ie ne les baise interieurement, leur donnant ses plus thouces œillades d'amour que ie pourray. Ce qui sera le plus rude à mon corps, sera le plus cher à mon cœur.

### Dixiesme Affection.

Sauueur de mon ame mon aimable Iesus! ie vous coniure par les sensibles douleurs de vostre vie, & par les triftes agonies de vostre mort. d'acheuer vn desir que ie ressens en moy, & de prier vostre Pere, què s'âl se peur, il separc la gloire & le merite de ma sous

CONSTANCE CHRESTIENNE. 263 france, afin que ie luy puisse dire auecque verirés: Mon Dieu ie souffre purement pour vous. Aurant que ie puis, ie renonce à mon merite, afin de ne souffir que pour vostre seul seruice.

#### A la Croix.

Prosterné à vostre pied, ou plustost colé entre vos bras, ie vous adore, seul objet de ma consiance! protestant que le plus doux attrait de mon cœut est l'amour de vostre martyre. Languir, viure, ou mourir, est mon vnique dessein, pourueu que ie lan-guisse, meure, ou viue au mesme lieu où mon Iesus a laissé son innocente vie. Que le prix de ce Sang, qui vous a arrouse & le merite de ce Dieu que vous porrez, m'accorde de demeurer constant dans les saintes affections de vos aimables souffrances. Helas! où pourrois - je mieux rendre mon esprit, que dans les bras de celle, que le grand Sauueur a choisse pour Espouse? Monde! ne pretens-tu point de m'offrir tes contentemens & tes delices ? Veux-tu que l'expire parmy les roses que tu promets à tes mignons ? ne trompe point, i'ayme mieux les espines de Iesus que tes fleurs : comme ie ne sçay plus que la Croix & le Crucifié, ie ne veux plus aimer que ses souffrances & fes douleurs. Le bon mot de ma bouche & le cher defir de mon cœur, sera desormais : Movrir & SOVFFRIR, mais mourir dans la Croix, & fouffrir auscque Iefus & pour l'amour de Jefus.

FIN,





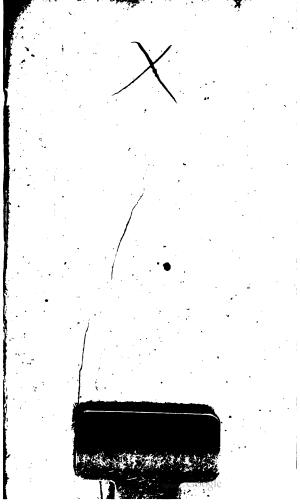

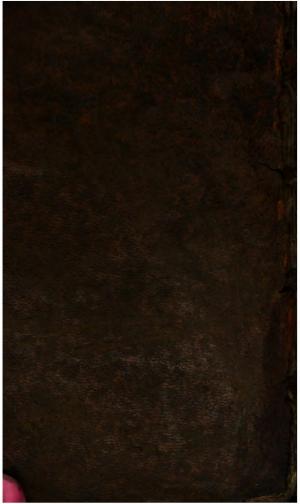